

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





U 2 J66 Ser, 2 v. 5

• . . 

. 

JOURNAL

DES

# SCIENCES MILITAIRES.

IMPRIMERIE DE GOETSCHY FILS ET Cie, RUE LOUIS-LE-GRAND, N. 35

恭

## **JOURNAL**

DÉS

# SICENCES MILITAIRES,

DR8

ARMÉES DE TERRE ET DE MER,

PUBLIÉ PAR

J. CORRÉARD J.,



DEUXIÈME SÉRIE. — TOME V.
10° ANNÉE.



# PARIS,

J. CORRÉARD J<sup>NE</sup>, DIRECTEUR DU JOURNAL, RUE DE TOURNON, N° 20.

1834.

• • 

## JOURNAL

DES

## SCIENCES MILITAIRES.

Les insurrections partielles;

La chouannerie.

Résumons d'abord les dispositions générales que, d'après l'expérience des troubles passés, en prendrait probablement dans chacun de ces cas : il sera ensuite facile de vérifier si les routes stratégiques sont de nature à favoriser ces mesures, et ont été convenablement dénommées.

## Insurrection générale.

En cas d'un soulèvement général de la majeure partie de la population réunie en grande armée, le gouvernement ferait occuper, aux limites de la contrée que l'on peut désigner sous le nom de Vendée militaire, trois lignes importantes par autant de divisions sédentaires:

1° La ligne de la Loire, où se trouve Nantes, capitale de l'Ouest; elle facilite l'approvisionnement des armées réunies dans ce pays; isole les insurrections Bretonnes et Vendéennes; permet de les réduire successivement à l'aide d'une réserve commune; et couvre une des communications avec Paris.

La ville de Nantes, les postes d'Ingrande, de Varades et Saint-Florent, d'Ancenis, du Pelierin, de l'île d'Indret et de Paimbœuf, qui, le long du fleuve assurent la communication et interdisent le passage aux rebelles; ceux de Port-St.-Père, de Veue, de Villeneuve, de la Rouillère, de Vertou et de la Plée, qui couvrent les débouchés vers l'intérieur de la Vendée militaire, doivent être occupés.

Plusieurs corvettes ou peniches, une trentaine de chaloupes canonnières, vingt pièces de canon et une division de 10,000 hommes, dont moitié de gardes nationales mobiles ou sédentaires paraissent devoir suffire dans cette direction; les chaloupes canonnières achèveraient d'assurer la communication le long et au travers du fleuve; elles interdiraient aux rebelles le passage d'une rive à l'autre.

2° La ligne du Layon et du Thouet couvre la Haute-Loire et Paris, ainsi que la communication avec cette capitale et limite l'insurrection du côté de l'Est.

Angers et Saumur, dépôts et centres de population; Chalonnes, Pont-Barré, Thouarcé, Concourson et Doué, Brissac, Montreuil et Thouars, points les plus importans de la ligne; Chemillé et Vihiers avancées vers le Bocage, auraient des garnisons suffisantes.

Cinq chaloupes canonnières, trente pièces de canon et 6,000 horames, dont moitié de gardes nationales mobiles ou sédentaires, suffiraient pour tenir cette ligne, en dehors de laquelle les rebelles n'ont jamais trouvé de partisans, ni pu s'établir.

3° Le Lay, la Vendée, la Sèvre et ses marais limitent l'insurrection vers le Sud; cette barrière jusqu'ici infranchissable pour les révoltés et le long de laquelle règne une population pacifique, isole la Vendée militaire des royalistes du midi; couvre La Rochelle et Rochesort, points si importans dans toute guerre civile entre la Loire et la Gironde.

Ces deux dernières villes comme grands dépôts et ports militaires; les Sables, Luçon, Fontenay et Parthenay, ces dépôts intermédiaires en avant de la ligne de la Sèvre; le Pont-de-la-Claye, Mareuil, Chantonnay et la Chataigneraie, positions couvrantes ou débouchés vers le Bocage; Bourbon, centre de communications, d'où l'on commande

• · .

par les militaires qui ont le mieux étudie cet intéressant théâtre de guerre: Biron, Grouchy, Canclaux, Kléber, Hoche, Napoléon et Lamarque, est probablement celui que l'on suivrait encore aujourd'hui: voyons quelles routes Napoléon fit ouvrir pour en rendre l'exécution plus facile; recherchons celles que, dans le même but, il faut tracer ou éviter d'ouvrir.

Accordant moins d'importance au département des Deux-Sèvres, dont les soulèvemens ne sont à redouter qu'autant qu'ils communiquent avec le littoral et l'étranger, Napoléon choisit, dans la partie élevée du Bocage, le plus à proximité de la côté, la belle position de Bourbon pour y jeter les fondemens d'une grande ville militaire; huit nouvelles routes furent tracées à partir de ce centre : les unes pour ouvrir entre Nantes, La Rochelle, la mer et la Sèvre nantaise, cette partie du pays où le gouvernement, assuré de voir arriver les rebelles en cas d'insurrection générale, doit tenir le gros de ses forces ; d'autres grands chemins rattachèrent Bourbon, à Nantes, Angers, Saumur; Niort et Poitiers; Saumur fut lié à La Rochelle, en dehors de l'insurrection par Parthenay et S.-Mexant; la route de Vallet à Chemillé mit en communication Nantes et le Layon : deux autres grands chemins, dirigés de la capitale de l'Ouest sur Poitiers (1). de Saumur à Fontenay (2) devaient se croiser à Bressuire: leur utilité militaire était moins grande; l'entière exécution en fut ajournée.

Dans ce système toutes les voies stratégiques doivent partir de Bourbon et être dirigées sur Nantes, Angers,

<sup>(1)</sup> Route N°1 du projet des Routes stratégiques. (Voyez l'ordonnance du 29 novembre.)

Saumur, Fontenay, Niort, Poitiers, La Rochelle, les Sables et Challans, centres de population qui se garderaient euxmêmes ou qu'il faudrait, en tout état de guerre, occuper militairement.

Les communications qui, dirigées de Bourbon, aboutiraient à des points sans importance politique ou militaire, nous paraissent être d'une utilité douteuse; elles obligeraient à occuper un plus grand nombre de positions. Ne perdens pas de vue que l'insurrection ne prendrait un caractère alarmant, que si elle pouvait s'appuyer sur une coalition des puissances; d'ailleurs, c'est à raison de l'effectif des troupes employées que, soit dans le pays, soit dans l'intérieur de la France, soit au dehors, on calcule l'importance des troubles: ainsi tout plan d'opérations dans l'Ouest doit être baséaur le peu deforces que l'on pourra ou voudra y tenir en cas de guerre civile.

Les grands chemins qui ne passeraient pas par Bourbon paraissent être d'autant moins militaires, qu'ils s'éloigneraient davantage de cetteville, qu'ils y seraient moins rattachés par des communications transversales et le petit nombre de positions secondaires qui complètent ce point stratégique; ils seraient plus dangereux si par leurs embranchemens ils tendaient à former loin du poste militaire, projeté et en partie créé, d'autres centres de population ou pour les opérations de guerre; obligée d'occuper ces nouvelles positions, la troupe ne serait plus en forces sur le point essentiel : il n'y aurait pas unité d'action, et les chances de revers partiels, si nuisibles dans une pareille guerre, deviendraient plus nombreuses.

Quant à l'état de paix, faisons observer que ces embranchemens trop multipliés, alors que Bourbon n'a pas encore toute la consistance désirable, donneront lieu à la formation de plusieurs bourgs, tandis que tout fait sentir le besoin d'une ville d'où l'autorité puisse agir avec force et sur la partie la plus importante du pays.

Les routes no 7, 9, 17, 18, 19, 21, 25, 28, 30, 52 et 35, qui formeront des embranchemens à Légé, Roche-Servière, Tiffauges, les Herbiers, Pouzauge, St.-Laurent-les-Autels, Beaupréau, Bourgneuf, la Salle de Vihiers et Secondigny, nous semblent donc devoir être plus dangereuses qu'utiles.

Sous le point de vue commercial, les communications n° 9 d'Angers à Niort par Bressuire, et surtout celles n° 4 et 7 de Chollet à St. Jean-de-Mont ou St. Gilles, doivent muire à la ville de Bourbon, qui sera ainsi mise en dehors des relations ou affaires de presque toute la Vendée militaire : ces deux dernières, liant directement le Bocage avec la partie abordable de la côte, faciliteraient la tâche d'une insurrection générale en donnant aux rebelles les moyens de soutenir les débarquemens et de conduire les convois jusqu'à l'intérieur du pays; elles seraient leur ligne d'opérations, malgré la proximité de Nantes et de Bourbon.

On me peut de même appronver l'ouverture des routes qui annulent les barrières si importantes de la Leire, de la mer, de la Sèvre et du Layon: telles sont celles, n° 10, 12, 21 et 30, qui, au détriment de Nantes ou des ponts de Cé, et pour la plus libre communication des insurrections Bretonnes et Vendéennes concourent à Ancenis; la route n° 32, tracée de Jallais à Montjean-sur-Loire, vis-à-vis Ingrande; celle n° 4, d'Aisenay à St.-Gifles; le chemin de Challans à St.-Jean-de-Mont, si on le prolongeait par Légé jusqu'à Chollet; la communication n° 9, d'Angers à Niort, par laquelle de Bressuire, ville assez avant dans le Bocage,

les rebelles tourneraient la gauche de la ligne du Layon et la droite de la Sèvre-Niortaise.

La route de Moriq, tracée sous le régime impérial, et achevée depuis 1830, n'offre pas le même inconvénient : partant de Bourbon, elle aboutit à un point peu éloigné de cette ville, des Sables, de Luçon et du poste qu'il serait nécessaire d'établir en avant du pont de la Claye.

## Insurrections partielles.

En cas de révoltes partielles, les villes de Légé, Bourbon-Vendée, Chollet et peut être la Châtaigneraie seraient les centres d'action de colonnes mobiles fortes chacune de 2,000 hommes environ de troupes de ligne; le reste de la division active formerait une réserve qui, profitant de la barrière naturelle de la Sèvre-Nantaise, du Maine, de la chaîne principale des Cévennes et de la Boulogne, écraserait successivement les insurrections de l'Est et l'Ouest.

Les communications qui annulent cette barrière importante nous paraissent donc devoir être peu avantageuses pour ce genre de guerre : telles sont les routes n° 7 de Chollet à St.-Jean-de-Mont; n° 28, de Beaupréau à Clisson; n° 21, d'Ancenis à Montaigu; n° 17, de Vihiers à Châtillonsur-Sèvre.

Il n'est d'ailleurs pas évident qu'on aura d'autant plus de facilités pour réduire les soulèvemens partiels, qu'il existera davantage de routes dans le reste du pays: les rebelles, réunis même en faibles corps de 4 à 5,000 hommes, ont parfois autant besoin de chemins que les troupes régulières, à cause de leur défaut d'instruction militaire, qui fait que leurs colonnes s'allongent prodigieusement, et que les moindres défilés sont pour elles des passages dangereux:

la position critique où se trouva la division de Charette près de Légé dans l'hiver de 1794; le succès que le général Lamarque obtint, en juin 1815, sur l'armée Vendéenne, surprise en ordre de marche étendu de la rivière du Maine au marais de St.-Jean-de-Mont, au travers des affluens du lac de Grand-Lieu, prouvent combien le défaut de routes peut être fatal à une insurrection; de bons chemins facilitent aussi les relations avec le dehors et l'arrivage des convois de munitions de guerre; et sous ce seul rapport la route n° 7 eût, en 1815, changé la position des Vendéens, dont le sort ne se serait peut-être pas décidé à la Roche-Servière.

C'est le besoin de repos généralement senti dans tout le pays, plutôt que notre intimité avec la Grande-Bretagne, cette maîtresse des mers, cette instigatrice de la plupart de nos guerres civiles, qui doit nous rassurer sur les propriétés anti-militaires des routes projetées: les rapports d'amitié peuvent s'altérer et fussent-ils éternels, les secours étrangers arriveraient encore, peut-être même de l'Angleterre, contre le gré de son gouvernement ou avec son approbation tacite. (Voyez le Post-Scriptum.)

### Chouannerie.

Les belles routes qui liaient l'Ouest à la capitale ont été le théâtre des plus hauts faits de la chouannerie : ouvrir un grand nombre de communications n'est donc pas un moyen infaillible pour prévenir et réprimer ce genre de désordres, suite ordinaire et prolongée des guerres civiles.

Sur une grande voie, comme dans une traverse, les petites patrouilles peuvent être surprises ; elles découvrent aussi peu le pays environnant : le service serait plus facile si les chemins creux étaient relevés à hauteur des champs riverains ; si les parapets, haies et plantations, qui bordent les autres traverses étaient abattus jusqu'à la distance de portée de fusil : mais cet état de choses ne peut être obtenu à l'aide de mesures législatives : il faut donc intéresser le Vendéen à le préparer lui-même, en dégrévant les contributions des terres qui, à droite et à gauche des chemins vicinaux les plus importans, cesseront d'être closes d'ici à peu d'années.

Supposons qu'il soit prouvé que l'ouverture d'un grand nombre de chemins dans l'Ouest serait un moyen efficace pour prévenir le retour de la chouannerie, la prudence conseillerait de ne construire que des communications avantageuses pour les opérations militairés du gouvernement, en cas d'insurrection générale ou de révoltes partielles, que l'on doit aussi préveir : et la dénomination de stratégique s'appliquerait seulement à ces dernières routes.

#### Conclusion.

Parmi les voies stratégiques, on considère comme utiles sous le rapport militaire, en cas de nouveaux troubles dans l'Ouest, les routes cotées 1, 2, 11 et 13: les trois premières ont été ouvertes ou tracées par Napoléon.

L'utilité militaire des routes, n<sup>44</sup> 4, 5, 9, 17, 18, 19, 23, 25 et 35, paraît être douteuse.

Les communications cotées 3, 7, 10, 12, 15, 21, 28, 30 et 32, semblent être, pour ainsi dire, anti-stratégiques: les deux premières et la dernière sont les plus dangereuses de toutes sous le rapport militaire.

On serait donc porté à croire que la dénomination de stratégique n'est pas rigoureusement applicable aux voies projetées; d'ailleurs, on peut se demander s'il ne conviendrait pas de modifier une qualification que l'état actuel du pays ne semble pas justifier?

Sous le point de vue commercial, ceux de ces grands chemins qui lient des centres de population, ou établissent une communication d'une rive à l'autre de la Loire, sont avantageuses; cependant leur utilité ne se fera bien sentir qu'au bout d'un certain nombre d'années, alors que la majeure partie de la population sera réunie dans des villages, sur ces principales directions: pour le moment il serait peut-être préférable que les chemins vicinaux, convenablement améliorés, donnassent accès à l'habitant des campagnes sur les grandes routes, et lui permissent de faire usage des attelages de chevaux pour lesquels les beaux chemins sont plus nécessaires.

Les grands travaux projetés ou exécutés sous le régime impérial et 18 années de paix, ont considérablement modifié la Vendée militaire: le problème auquel a donné lieu la première insurrection, et que la presse reproduit comme non résolu, l'est cependant de manière à laisser bien peu à désirer: plusieurs de nos départemens sont traversés par moins de routes que la Vendée militaire actuelle. Les mouvemens insurrectionnels dont ce pays a été autrefois le théâtre, n'y sont pour aujourd'hui plus possibles; et si des événemens extraordinaires les faissient renattre, une conclusion aussi prompte et aussi décisive que celle de 1815 suivrait immédiatement.

Alors que l'opinion discutait sévèrement le budget de l'armée, et voulait réduire des allocations, déjà reconnues insuffisantes, tant pour nos places fortes que pour le personnel ou le matériel, cent millions de nouvelles dépenses pour travaux publics, étaient spontanément approuvés: parmi ces articles, (1) à peine spécifiés, figurent 12 millions pour ces routes stratégiques de l'Ouest dont le projet général ne semble pas avoir été suffisamment étudié: tant d'économie d'une part, une apparente précipitation de l'autre, ont donné lieu à quelques personnes de soupçonner, sans doute à tort, une sorte de préoccupation contre l'armée, qui, depuis 1830, assure notre honneur et notre indépendance au-dehors, et à l'intérieur impose aux ennemis de la révolution de juillet: préoccupation qui serait bien fâcheuse si elle avait surtout pour objet, le personnel; les retraites, déjà si modiques des militaires; les pensions, encore plus mesquines des veuves: et cet effectif de l'armée duquel dépend en quelque sorte l'avenir de la France, aussi bien que l'état des officiers (2).

## Un officier supérieur.

- P.S. Depuis que cette note a été livrée à l'impression, on a cru entrevoir quelques indices d'un refroidissement avec l'Angleterre, à l'occasion de la loi des douanes : ce nuage diplomatique se dissipera probablement : mais il est un heureux avertissement pour le pouvoir sur les facilités qu'il ne faut pas donner dans l'ouest, à une puissance maritime qui voudrait un jour y exciter et nourrir des troubles.
- (1) Les chemins de fer, dont ou s'occupe aussi, sont d'un usage merveilleux en Amérique, et partout où de grandes distances à franchir, sans stations et moyens d'écoulement intermédiaires, séparent des centres de commerce qui ont un besoin mutuel les uns des autres : en Angleterre ils ont également réussi pour de courts trajets et des exploitations de mines : chez nous, ils éprouveront probablement le même sort que les canaux considérés, il y a peu d'années, comme principale source de prospérité. Déjà l'on craint que leur produit ne dépasse 6 p. %.
- (2) On parle de la réduction prochaine des bataillons à six compagnies; de nouvelles diminutions dans les pensions des veuves, les retraites des amputés: projets désastreux aux quels applaudiront les ennemis de nes libertés; mais le gouvernement de juillet ne se laissera pas imputer cette tâche que les Bourbons eux-mêmes avaient si heureusement abandonnée dans les derniers temps: la destruction de l'esprit militaire en France.

#### ORDONNANCE DU ROL

Louis-Philippe, roi des Français,

A tous présens et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état du commerce et des trayaux publics;

Vu les articles 6, 7, 8 et 10 de la loi du 27 juin 1833, relatifs à l'établissement d'un système de routes stratégiques dans les départemens de l'Ouest;

Vu le rapport dressé le 3 novembre 1832, et communiqué aux Chambres, ledit rapport contenant l'indication des territoires que doivent traverser les routes stratégiques, et les évaluations des dépenses et des travaux qui ont servi de base à la demande du crédit ouvert par l'art. 10 de la loi précités du 27 juin 1833;

Nous avons ordonné et ordonnons:

Art. 1°. Le nombre et les directions générales des routes stratégiques à construire dans les départemens de l'Ouest, sont et demeurent fixés conformément au tableau qui suit:

Numéros de classement; désignation des routes; points de passage clans chaque département; départemens qu'elles traversent.

- N° 1. De Poitiers à Nantes, par Parthenay, Bressuire, Châtillon-sur-Sèvres (Deux Sèvres); Mortagne, Tifauges (Vendée);....(Maine-et-Loire); Clisson (Loire-Inférieure).
- N° 2. De Saumur à La Rochelle, par Thouars, Bressuire, la Fôret-sur-Sèvres (Deux-Sèvres); la Châtaignerie, Fontenay (Vendée); Marans (Charente-Inférieure).
- N° 3. De Champtoceaux à Saint Lambert du Lattay, par Saint-Laurent, le Filet, Saint-Remy-Montrevault, Bourgneuf, Saint-Laurent-de-la-Plaine (Maine-et-Loire).
- N° 4. D'Aizenay à Saint-Gilles-sur-Vie, par Coex et Saint-Révérand ( Vendée ).
- N° 5. De Nantes à Machecoul, par Saint-Philibert-de-Grand-Lieu, le Marne (Loire-Inférieure).
- N° 6. De Cossé-le Viviers à Bais, par Cosmé, Quelaines, Houssaye; Villiers, le Bignon, Bazougers, Soulgé, Bourg-N° 13. 2° SÉRIE. T. 5. JANVIER 1834.

- le-prêtre, Livet, Châtre, Evron et Sainte-Gemme-le-Robert (Mayenne).
- N° 7. De Chollet à Saint-Jean-de-Mont, du Carrefour du Couboureau à la Sèvr: Nantaise (Maine-et-Loire); par Vieille-Vigné, Legé (Loire-Inférieure); Tifauges, Treize-Septiers, la Roche-Servière, Falleron, Froid-Fond, jusqu'à Challans (Vendée).
- N° 8. De Laval à Château-Gontier, par l'Huisserie, Nuillé, Quelaines; Peuton, Bazouches (Mayenne).
- N° 9. D'Angers à Niort, par Devihers à la limite des Deux-Sèvres, longeant le bois Saint-Paul (Maine-et-Loire); Saint-Maurice, Argenton, la Coudre, Saint-Aubin, Chambroutet, Bressuire, la Chapelle-Saint-Laurent, Veufvy, Bouin, Secondigny, les Groseillers-Cours, Champdeniers, Rouvré, Echiré (Deux-Sèvres).
- N° 10. De Laval à Ancenis, par Saint-Berthevin, Montjean, Saint-Poix, la Roé, Saint - Aignan (Mayenne); Saint-Aubin - de - Pouancé, Pouancé - l'Epervière (Maine-et-Loire); Juigné et la Chapelle-Glain (Loire-Inférieure).
- N° 11. De Bourbon-Vendée à Bressuire, par Creil de Bournezeau, Chautonay, Puybéliard, Chassay-l'Eglise, Monsreigné, Pouzange et Mesnin-le-Vieux (Vendée), Beauchêne, Cerisay (Deux-Sèvres).
- N° 12. De Lyon-d'Angers à Ancenis, par Verne, Augrié, Candé (Maine-et-Loire); de la limite venant de Candé, jusqu'à Pouillé (Loire-Inférieure).
- N° 13. De Chantonay à Parthenay, par Ernon, Secondigny, Arcy-sur-Thoué, le Tallue-sur-Thoué, Parthenay-le-Vieux (Deux-Sèvres) Saint-Mars, Mouilleron, Cheffois, la Châtaigneraie, le Breuil-Baret (Vendée).
- N° 14. De Mayenne à Sablé, par Commers, Montsurs, Bourgle-Prêtre, Vaignes, Cheméré, Baillée, Saint-Loup (Mayenne).
- N° 15. De Craon à Champtocé, par Saint-Quentin, les Anges, Saint-Augustin-des-Bois, Beçon-la-Pouèze, Verne, Marans, Segré, Saint-Aubin du Pavoit-l'Hôtellerie (Mayenne).
- Nº 16. De Niort à Candé, par Freigné (Maine-et-Loire); Saint-

- Mars de Jaille, Bonnœuvre, Riaille, Joué (Loiré-Inférieure).
- Nº 17. De Vihiers à Château-sur-Sèvres, par Saint-Hilaire-du-Bois, la Plaine, Yzernay, Maulevrier (Maine-et-Loire).
- N° 18. De Légé à Machecoul, par Touvois, Saint-Etienne de Mermorte, Paux (Loire-Inférieure).
- N° 19. De Tifanges à la Châteigneraie, par la Gaubretière, les Herbiers, Netre-Dame-des-Herbiers, Saint-Michel-de-Montmeroure, Pouzauge, Réaumur et Cheffois (Vendée).
- N° 20. De Laval à Fougères, par Saint-Ouen, le Bourgneuf et Croisilles (Mayenne); Prince, Domplerre-du-Chemin (Ille-et-Vilaine).
- N° 21. D'Ancenis à Montaigu, par Liré, Saint-Laurent-des-Antels, Laboissière-du-Doré (Mainc-et-Loire); Vallet; Clisson la-Madelaine (Loire-Inférieure); le château de la Pénicière (Vendée).
- N° 22. De Craon à la Guerche, par Saint-Clément, la Roé, Fontaine Couverte (Mayenne); au travers de la forêt de la Guerche (Ille-et-Vilaine).
- N° 23. De Nantes à la Barredemont, de Sainte-Pazanne à Bourgneuf (Loire-Inférieure); Bouin, Beauvoir (Vendés).
- N° 24. De Château-Gontier à Châteauneuf, par Azé, Daon (Mayenue); Mavigué, Cherré (Maine-et-Loire).
- N° 25. De Nantes à Bourbon-Vendée, par Villeneuve, Geneston, Saint-Philibert-de-Bouans (Loire-Inférieure); Saint-Philibert-de-Bouaine, Notre-Dame-de-Roche-Servière, Saint-Christophe, Leluc (Vendée).
- N° 26. De Moranne à Crez-en-Bouëre, par Bouëre, Saint-Denis (Mayenne); Chemiré-sur-Sarthe (Maine-et-Loire).
- N° 27. De Château-Gontier par Saint-Fort (Mayenne); Saint-Sauveur-de-Flée, la Ferrière, Saint-Aubin-du-Pavoit (Maine-et-Loire).
- N° 28. De Beaupréau à Clisson, par la Chapelle, la Blouère, Ville-Dieu, Montfaucon, Montigné (Maine-et-Loire); Gétigné (Loire-Inférieure).
- N° 29. De Grez-en Bouëre a Melay, par...(Mayenne).
- Nº 30. De Nantes à Ancenis (rive gauche), par Liré, Saint-

Laurent-des-Autels, Laudemont (Maine-et-Loire); le Loroux-Bottereau (Loire-Inférieur).

- N° 31. De Gennes à Morannes, par Saint Aignan, Bierne (Mayenne); Mué (Maine-et-Loire).
- N° 32. De Montjean à Jallais, par La Pommeraye, Bourgneuf, Sainte-Christine, le Pin-en-Mauges, la Poitevinière (Maine-et-Loire).
- N° 33. D'Ernée à Vitré, par Juvigné, Croissilles (Mayenne); Saint-Mhervé et Saint-Martin (Ille et Vilaine).
- N° 34 D'Evron à Sillé-le-Guillaume, par Assé-le-Bérenger (Mayenne);....(Sarthe).
- N° 35. D'Ernée à Montsurs, par Vautorte, Alexain, Saint-Germain, Martigné, la Bazouge-des-Alleux (Mayenne)
- N° 36. De Château-Gontier à Cossé, par Peuson, Simplé, Conné (Mayenne).
- N° 37. De Saint-Poix à Vitré, par le Pertre (Mayenne); Montvert (Ille-et-Vilaine).
- N° 38. D'Evron au Mans, par Sainte-Suzanne et Blandonet (Mayenne).
- Art. 2. Notre ministre secrétaire-d'état du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

### LOUIS-PHILIPPE.

#### Par le roi:

Le ministre secrétaire-d'état au département du commerce et des travaux publics,

A. THIERS.

29 Novembre 1833.

## DU CLASSEMENT POLITIQUE ET MILITAIRE DES FRANÇAIS.

(Suite. — Voyez le Numéro de Septembre 1833).

#### CHAPITRE II.

#### DE LA CAUSE DES RÉVOLUTIONS.

- Les Français ne savent ce qu'ils veulent! C'est le peuple
- » le plus inconstant de la terre; on ne comprend rien à ses
- » plaintes; il marche de révolution en révolution; ce qu'il
- » adora hier, il le méprise aujourd'hui! »

Tel est le cri qu'on entend partout chez l'étranger, cri absurde, répété par la plupart des hautes notabilités françaises qui trouvent fort mauvais qu'étant si bien classées, le peuple défasse si souvent son propre ouvrage, et se mêle d'être encore mécontent lorsque rien ne manque à leur bonheur.

Examinons jusqu'à quel point ce reproche est fonde, et si en effet le pur hasard, le caprice, ou une certaine légèreté de caractère entraine tout le peuple, de gaité de cœur, dans des révoltes radicales, qui ne seraient en effet que des excès condamnables, s'ils n'étaient produits par des causes morales insurmontables.

Je ne rappellerai pas que Pepin et Hugues-Capet s'emparèrent sans opposition d'un trône qui ne leur était pas destine, et que plus tard les Guises, avec l'appui d'une grande partie de la nation, tentèrent de fonder une nouvelle dynastie, et ne furent pas éloignés de réussir. Quelque différence qu'il y eût entre les mœurs de ces époques et celles de notre temps, on pourrait m'alléguer qu'elles appartenaient à des Français, et qu'elles participaient dès-lors à cette légèreté de caractère dont on veut bien nous gratifier.

Mais que l'on daigne consulter l'histoire, et l'on y trouvera des preuves irrécusables que les Français ne sont pas le seul peuple qui ait eu de ces époques de crise où un grand changement social semble devenir inévitable. Étaientce des hommes légers que ces graves Romains, si disciplinés dans les combats, si turbulens sur la place publique, qui savaient mourir sans sourciller sur leurs chaises curules, et quittaient le char triomphateur pour revenir à leur modeste charrue? Sont-ils légers ces Anglais si flegmatiques, dont l'histoire fourmille de révolutions? Les Suisses, les Hollandais, les Américains ne se sont-ils décidés à secouer le joug de leurs princes légitimes que pour satisfaire un vain caprice, et pour chercher dans la fondation d'un gouvernement républicain à réaliser de pures théories d'écoliers? Croit-on bien réellement que ces grands événemens n'ont pas eu des causes plus graves, et qu'il n'en faut chercher la raison que dans la faiblesse et la débilité du cœur humain ?

A Dieu ne plaise, qu'il en soit ainsi! Ces insensés conducteurs de nations qui ne savent que lever les mains au ciel, et dénigrer la force inconnue et irrésistible dont la volonté de tout un peuple est animée, doivent bien plutôt encourir ce reproche d'ignorance, de corruption et de légèreté. Ce sont eux qui, après avoir, comme les taupes, creusé le terrain, sont étonnés qu'il s'écroule sur leurs têtes. Les révolutions n'arrivent jamais que par la faute des gouvernans qui n'ont pas su maintenir le principe de l'ordre social qu'ils sont appelés à diriger, ou qui n'ont pas

su céder à propos lorsqu'un nouveau principe s'est élevé. C'est donc à eux-mêmes qu'ils doivent s'en prendre.

Et de ce que j'avance, l'histoire en fournit mille preuves. L'autorité des censeurs à Rome, des vieillards à Lacédémone, des mandarins à la Chine, des prêtres en Espagne et parmi les Juifs, appuyée de certaines prohibitions à l'égard des étrangers, voilà ce qui a donné plus de stabilité aux gouvernemens de ces peuples.

C'est une remarque bien ancienne et presque vulgaire, qui n'en est pas moins complètement oubliée par ceux qui gouvernent, que les mœurs et les lois doivent être dans un parfait accord. Ordonnez à un peuple des cérémonies religieuses que ses croyances repoussent, vous aurez des révoltes semblables à celles des Juifs contre les rois de Syrie. Donnez-leur des lois civiles et criminelles en opposition avec ses croyances sur le juste et l'honnête, tout ira de travers.

Aussi, en consultant l'histoire de chaque peuple, on s'aperçoit que là où une corporation puissante n'a pas veillé au maintien des anciennes croyances, les mœurs ont changé et les lois avec elles.

Lorsque ces changemens arrivent, il faut les accepter comme des faits, et chercher seulement à en tirer tout le parti possible, en faisant en sorte que les vraies notions du juste et de l'injuste surnagent toujours comme l'arche sacrée au milieu des eaux du déluge.

Il faut alors imiter les habitans de la Rome de nos jours qui ont rebâti de fort heaux palais parmi des ruines. L'ancienne Rome s'est écroulée; la nouvelle s'est élevée, et l'homme est également bien à couvert.

Les changemens de mœurs ne sont cependant pas la cause immédiate des révolutions. Ils les préparent en déplaçant l'influence des classes. Il fut un temps où en France comme en Egypte, les prêtres furent plus éclairés que le reste du peuple : ce fut alors le règne des prêtres. A mesure que les masses se sont éclairées, ils ont perdu de leur influence. Aujourd'hui que par un absurde système, ils s'obstinent à mépriser, dans leurs écoles toutes les sciences de l'époque, leur ignorance les ravale au-dessous des plus minces bourgeois, et toute leur influence s'exerce sur les populations illétrées.

Il fut encore un temps où la chevalerie brilla de tout son éclat, où les châteaux étaient le sanctuaire du bon goût, des talens, du courage, des vertus et du génie. Partout ailleurs, on ne trouvait qu'ignorance, stupidité, vices ou vertus d'instinct. Ce fut là le beau temps pour la noblesse. Elle régna sans contradiction. Mais dès qu'elle se fut prostituée à la cour de Louis XIV, et mêlée au peuple sous la régence, dès qu'il y eut une certaine masse de bourgeois éclairés qui vécurent, agirent et pensèrent en grands seigneurs, et mieux que des grands seigneurs, la noblesse fut perdue.

On s'étonne, on s'écrie: mais d'où viennent les révolutions? Quelle est donc cette cause mystérieuse qui les produit? Comment se fait-il, par exemple, que la révolution française que l'on croyait étouffée sous deux catastrophes et par quinze ans de restauration, se soit retrouvée tout-à-coup si vigoureuse qu'elle n'ait eu besoin pour ainsi dire que d'un souffle pour renverser de nouveau cette puissante dynastie de huit siècles? Sommes-nous donc soumis à une sorte de fatalité? La sagesse humaine est-elle donc sans force contre de pareils événemens?

Sages prétendus, qui aspirez à tout diriger, si vos lumières sont impuissantes, c'est parce que vous prenez pour lumières ce qui n'est que ténèbres; c'est parce que vous oubliez les leçons de l'histoire et les préceptes de ceux qui vous ont précédés. Sans la véritable sagesse du Sénat romain, depuis Tarquin jusqu'à César, Rome eut éprouvé vingt révolutions. Elles furent toutes conjurées parce qu'il admit toujours au faisceau de la puissance les nouvelles forces produites par le temps.

Régle générale: La classe de citoyens qui a l'influence morale vu de fait dans la société, doit avoir l'influence politique ou légale dans l'état. Si plusieurs classes ont cette influence morale, elles doivent partager l'influence politique. Partout où cela n'existera pas, il y aura émeutes, troubles, discordes civiles: ce sont les époques de transition. Partout où cela existera, il y aura calme, accord, prospérité: ce sont les époques de stabilité qui naissent presque toujours à la suite de quelque grande secousse sociale. Telle est la loi des révolutions; et l'histoire est là pour la confirmer.

L'influence morale provient de cinq causes principales: le nombre, la richesse, le courage, la vertu et la science.

Dans une nation comme les Francs, où la science et les richesses étaient réparties avec assez d'égalité, les qualités guerrières et morales étaient ce qui donnait l'influence. Il en était de même chez les premiers Romains, chez les premiers Grecs; il en sera de même chez tous les peuples, et en particulier chez les Français, si l'instruction pénètre dans les classes basses, et si l'on conserve la loi de l'égal partage. Des peuples ainsi composés penchent nécessairement vers la démocratie. On voit par là combien les prêtres ont raison, dans l'intérêt de leur caste, lorsqu'ils s'opposent aux progrès des lumières; et combien sont dans l'erreur les ignorans hommes d'état qui poussent à la fois à l'instruc-

tion populaire et l'hérédité du pouvoir dans certaines familles. Villèle seul savait ce qu'il faisait.

Si au contraire, à côté d'un peuple abruti se trouvent des grands riches et éclairés, il est évident que le pouvoir doit se perpétuer dans leurs familles, du moins tant que les choses resteront dans cet état.

En général, c'est la science qui joue le plus grand rôle; et par science, il faut surtout entendre celle qui consiste à donner des idées justes sur la morale, la religion et la politique. Ainsi chez un peuple quelconque, la science produit ou accroit dans certaines classes, soit l'industrie guerrière, soit les vertus sociales, soit les grandes fortunes; et de toutes ces choses nait l'influence morale ou la considération publique, qui est la source plus ou moins pure du pouvoir, c'est-à-dire de l'influence politique.

Voyons si ces principes peuvent s'appliquer aux faits les plus connus de l'histoire. Je ne dirai rien de l'histoire des Tarquins, ni des combats continuels de la classe plébéienne contre les patriciens, ni de l'établissement de l'empire; quoique ces événemens prouvent à chaque pas ce que j'ai avancé plus haut. J'en viens à notre propre histoire.

Lorsque se débattait encore la première race de nos rois, la noblesse n'avait pas une existence légale. Ceux à qui avaient été accordés des bénéfices temporaires, que plus tard on appela du nom de fiefs voulaient les rendre héréditaires dans leurs familles. Par l'imprudence des rois ou le tort des anciennes coutumes du camp, ils joignaient au pouvoir militaire celui de rendre la justice et de recouvrer certains impots. Ils avaient donc toute l'influence de fait, mais ils trouvaient dans le pouvoir royal un obstacle insurmontable au désir qu'ils avaient de transmettre légalement ce pouvoir à leur postérité. Les maires du palais de-

vinrent les tribuns de ce peuple ambitieux de grands dont ils n'étaient pas les élus. La lutte s'engagea entre eux et les rois. Pendant plus d'un siècle, on disputa sur le droit de retirer ou de laisser les bénéfices à ceux qui en étaient investis. Le résultat ne pouvait être douteux. L'ancienne dynastie ne voulait rien céder de ses droits; il en fallut une nouvelle pour consacrer l'influence légale de ceux qui avaient l'influence de fait. Childéric III fut détrôné, et Pepin règna.

Quelque chose de semblable eut lieu vers le temps de Hugues-Capet. Pepin n'avait règné que parce qu'il avait fallu une révolution pour consacrer l'institution de la noblesse héréditaire. La race de Charlemagne fut à son tour détrônée par l'usurpation du système féodal. Les ducs et les comtes qui n'étaient encore que les gouverneurs des provinces et des villes, voulurent aussi en faire des fiefs héréditaires. Ils furent en cela soutenus par l'analogie et les croyances politiques de la noblesse. Les rois disputèrent ce dernier pouvoir; il leur échappa, et le plus puissant gouverneur de province prit le titre de roi, de l'assentiment de ses collègues, consacrant ainsi leur usurpation et la sienne propre.

Si de ces événemens fameux, mais jusqu'à ce jour fort mal appréciés, on en vient à ceux dont notre dernière révolution a été le complément nécessaire, on s'apercevra que dès les temps de Louis XIV, la noblesse avait été dépouillée de tout pouvoir indépendant, et n'avait d'autre influence politique que celle qui émanait du roi. Rien ne les distinguait donc plus du simple bourgeois, que l'élégance des manières, une plus grande fortune, l'exemption des impôts et l'aptitude de pouvoir parvenir exclusivement à certains emplois. Mais dès que le progrès des lumières et

l'accroissement de l'industrie eurent mis un grand nombre de bourgeois au niveau des nobles pour les manières, l'instruction et la fortune, et qu'il ne leur manqua plus que de partager leurs prérogatives; dès que Voltaire, Montesquieu, Rousseau, eurent rendu la science populaire en France, et ridiculisé toutes les vieilles prétentions à une supériorité héréditaire, l'influence morale que la noblesse avait jusqu'alors consacrée passa aux hommes éclairés, à quelque classe qu'ils appartinssent. Il n'y eut plus dès-lors ni clergé, ni noblesse, ni tiers-état. Le combat s'établit entre l'esprit et la sottise, entre le savoir et l'ignorance. Les nobles éclairés concoururent eux-mêmes à ruiner leur pouvoir, en se joignant aux plébéiens qui alors établissaient la supériorité des lumières. La bourgeoisie acquit ainsi toute l'influence morale à une époque où toute l'influence politique était encore dévolue aux nobles. Un tel état ne pouvait durer. Une lutte de quarante ans s'établit et la bourgeoisie a fini par triompher. Si des rois y ont succombé, c'est leur faute; car ce n'est pas à eux qu'on en voulait, mais en cherchant à soutenir un ordre de choses qui s'écroulait, ils ont couru la chance d'être ensevelis sous ses ruines.

Ainsi la révolution de 750 s'accomplit parce qu'il fallait consacrer l'établissement de la noblesse. Celle de 987 eut lieu pour légaliser l'usurpation des grands vassaux, et celles de 1789 et de 1850 n'ont éclaté que parce que la bourgeoisie déjà maîtresse de toute l'influence morale devait nécessairement acquérir l'influence politique.

S'il est donc un fait bien contesté, c'est qu'à l'époque où nous sommes arrivés, la bourgeoisie doit régner sans obstacles. Voilà la nécessité de fer contre laquelle viendront se briser tous les efforts des politiques rétrogrades de nos jours. Voilà la cause inflexible de la prétendue légèreté du caractère français. Tant que les lois ou la marche du gouvernement tendront à enlever, à refuser ou à contester à environ trois millions de bourgeois dont se compose aujourd'hui la classe éclairée ou prête à l'être, l'influence politique à laquelle leur donne droit leur influence morale, il y aura trouble, malaise, mécontentement et insurrection; lorsqu'au contraire, satisfaction sera donnée à cette influence, lorsque toutes les lois tendront à la consacrer, à la maintenir et à la régulariser, la révolution sera finie, et le roi qui aura été assez heureux pour élever un si bel ouvrage, laissera la couronne à ses descendans.

#### CHAPITRE III.

### DE CE QUE VEULENT LES FRANÇAIS,

Les Français veulent-ils la république ou une monarchie? Leur faut-il une monarchie absolue, constitutionnelle ou représentative? Sont-ils pour l'école anglaise, française ou américaine? Ce ne sont là que des disputes de mots.

On peut dire avec une égale vérité que les Français aiment la république et ne l'aiment pas, veulent la monarchie et ne la veulent pas.

Sparte avait deux rois héréditaires, et des citoyens égaux entre eux vivaient noblement du travail de leurs esclaves; c'était une république. L'assemblée des premiers Francs, nos ancêtres, avaient le pouvoir législatif. Leurs rois élus et non héréditaires n'avaient que le pouvoir exécutif. Nous appelons cela une monarchie.

La faute en est aux définitions. On a mal à propos restreint la dénomination de république aux formes du gouvernement de plusieurs, et on n'a pas osé l'appliquer là on se trouve un homme revêtu du titre de roi, lors même que plusieurs y gouvernent. Essayons d'expliquer notre pensée.

Qu'il y ait un roi ou non, partout où la loi faite par la majorité de la nation, est obligatoire pour tous, il y a république démocratique. Partout où la loi faite par une minorité est obligatoire pour tous, il y a république aristocratique. Partout enfin où la loi foite par un seul homme est obligatoire pour tous, il y a despotisme ou monarchie, ce qui est la même chose. La forme ni les titres n'y font donc rien; c'est le fond qui est important.

Et quant à la monarchie, qu'on veut mal à propos distinguer du despotisme, n'est-il pas évident qu'un monarque absolu peut faire le mal comme le bien? On l'appellera donc despote ou père du peuple, suivant la rigueur ou la douceur de son gouvernement. Montesquieu dit qu'une monarchie est un état où un roi gouverne selon les lois établies; mais comme c'est lui qui fait les lois, il est certain que rien n'est stable que sa volonté. Je sais bien qu'il ne peut rien faire qui choque les mœurs de sa nation, sous peine de révolte; mais il a cela de commun avec le Grand Seigneur qui peut toucher à tout, excepté aux usages qui dérivent des préceptes de l'Alcoran. On ne doit donc pas admettre de distinction entre la monarchie pure et le despotisme. L'honneur et la crainte y ont alternativement de la force, selon les qualités du prince régnant.

D'après les définitions bien claires que je viens de poser, et que je crois très-fondées, on ne peut douter que la France actuelle ne soit une vraie république gouvernée aristocratiquement par deux cent mille électeurs qui résument en eux toute la puissance de la nation. Elle en a même toutes les agitations, car on la voit sans cesse occupée à modifier les

formes de sa législation pour parvenir à cette stabilité qui ne peut provenir que d'un gouvernement en harmonie avec tous les besoins.

Mais pour connaître quelle forme de gouvernement convient à un peuple, il faut s'attacher à étudier ses mœurs et son caractère. C'est ainsi que l'Espagnol repoussera long-temps encore une constitution taillée sur un patron moderne, parce qu'elle est contraire à ses mœurs, et qu'il faut que ses habitudes morales changent pour qu'il puisse l'adopter.

On sait que le Français est enjoué, franc, plein d'honneur et de courage; mais sous le rapport politique, le trait le plus distinctif de son caractère, c'est une impatience naturelle à supporter une supériorité quelconque. Envers ceux qui sont au-dessus de lui, il a soif de l'égalité. Il faut avouer qu'il ne pense pas tout-à-fait de même à l'égard de ses inférieurs. Ceci provient d'une certaine vanité, source de bien et de mal, qui le porte à se distinguer, soit par les honneurs, soit par les richesses, soit même par des vices à la mode. Il aime la gloire et la liberté. La gloire lui fournit l'occasion de s'élever et de diminuer le nombre de ses supérieurs; la liberté lui permet de les fronder en attendant qu'il puisse les égaler ou les surpasser.

Les traits de ce caractère se font sentir différemment dans les diverses classes de la société. Ainsi les paysans et la plupart des artisans chez qui les lumières du siècle n'ont pas encore entièrement pénétré, se soucient fort peu de l'égalité politique ou sociale. Ils reconnaissent volontiers la supériorité des gens bien élevés; mais ils tiennent beaucoup à l'égalité civile. Le partage des biens en portions égales, l'égalité des charges en ce qui concerne l'impôt et la conscription, celle des droits devant les tribunaux, l'unique dé-

pendance de lois paternelles faites pour l'avantage de tous, la perspective de pouvoir parvenir aux emplois publics, voilà la charte pour la défense de laquelle ils se battraient au besoin. Quant aux formes du gouvernement, ils n'y comprennent rien et s'en occupent fort peu. Qu'ils soient gouvernés par un, par deux ou par un plus grand nombre encore, cela leur est fort égal. Le Directoire ou Louis XVIII, Napoléon ou Charles X, un Sénat, une Chambre des Pairs, une Chambre de Députés, ne sont pour eux que des noms mystérieux qui leur rappellent ceux de qui dépend leur bien-être. Ils les bénissent ou les maudissent selon qu'ils éprouvent des effets bons ou mauvais de leur gouvernement.

Si de cette classe on remonte à celle dans laquelle je comprends tous ceux qui ont reçu quelque éducation, classe bien mélangée il est vrai, mais qu'on peut appeler du nom générique de bourgeoisie, on trouve de suite une énorme différence. Aux penchans déjà décrits de la classe inférieure celle-ci ajoute un goût bien prononcé pour l'égalité politique. C'est là surtout qu'on rencontre cette aversion pour toute espèce de supériorité sociale dont j'ai déjà parlé; c'est là qu'on déteste l'hérédité des pouvoirs subalternes, et que celle de l'autorité suprème n'est tolérée par le plus grand nombre que comme un mal nécessaire.

Il suit de ce caractère bien connu que les vertus vraiment républicaines, le désintéressement, la frugalité, le mépris des richesses et des grandeurs, le respect pour les vieillards et pour les magistrats ne font que faiblement partie du caractère Français. Ils ont au contraire presque toutes les habitudes de la monarchie, le goût du luxe et des modes, l'amour des plaisirs et des honneurs; l'esprit frondeur et démocratique au commencement de leur carrière, trop

souvent haut et despotique lorsqu'ils sont parvenus aux emplois élevés. La république telle qu'on l'entend ordinairement n'est donc pas possible en France.

D'un autre côté, devant cette puissante aristocratie de trois millions d'hommes; actifs, braves, raisonneurs, industrieux, qui ne peuvent pas supporter de supériorité si ce n'est celle du talent et de la vertu, l'aristocratie de naissance, le pouvoir d'un corps uni et compact tel que le clergé ou d'une minorité trop restreinte, une monarchie à la Louis XIV sont également impossibles. Le gouvernement est, il est vrai, déjà aristocratique en France, mais il est mal adroitement aristocratique. Tous ceux qui ont de l'influence dans la société n'y participent pas en raison de cette influence. Les uns n'ont que des charges; on veut leur faire croire qu'ils ont des droits : les lois plutôt rédigées pour des avocats que pour le peuple sont d'une diffusion étonnante, d'une obscurité presque impénétrable, ce qui est un défaut essentiel. Au lieu de partager le peuple en un certain nombres de classes, ayant chacune des attributions bien distinctes, comme on faisait jadis dans les républiques bien réglées, on morcelle le droit électoral de la manière la plus étrange. Souvent, tel qui est apte à nommer un député ne peut pas élire un conseiller d'arrondissement; celui-ci n'est pas capable d'être jure, mais à raison de ses talens distingués, il figurera peut-être avant peu à la tête de la magistrature. Les Français déjà passablement dépourvus d'instruction politique, ne comprennent rien à ce chaos, si ce n'est qu'ils sont mal et qu'ils n'ont pas ce qu'ils désirent. De là , les émeutes que l'armée et la garde nationale sont appelées à réprimer et qui n'existeraient pas si le peuple était mieux classé et si le pouvoir s'appuyait enfin sur la seul base solide de l'époque, l'aristocratie de trois million, N. 13, 2º SÉRIE, T. 5. JANVIER 1834.

de Français, ou ce qui revient au même sun la gande nationale elle-même.

### CHAPITRE IV.

## DES MOTENS DE SATISPAIRE LE VOIC DES FRANÇAMET

C'est une grave question que celle de savoir quelle est la manière la plus favorable d'organiser le pouvoir suprême, Ceux qui tiennent pour le gouvernement d'un seul ont toujours devant les yeux les horribles excès de la république des Marat; ceux qui voudraient un ou plusieurs chefs électifs n'ant égard qu'aux abus de l'absolutisme. Tous sont dans l'erreur, tous devraient être en quelque sorte satisfaits de l'état actuel des choses, puisque la France n'est en réalité qu'une république déguisée sous le nom de monarchie et où la lutte des partis, modifie à chaque instant les tendances du gouvernement, ce qui est la preuve la plus complète de sa veritable nature. Je crois encore que la comme ailleurs, en legalisant le fait, on mettrait fin a bien des troubles et qu'avec un simple changement de titres, on parviendrait facilement à calmer une jeunesse inexpérimentée qui ne conçoit la république que sous une seule forme, et qui ne se doute pas qu'on peut trouver sous des dehors monarchiques autant et plus de liberté que dans un gouvernement purement democratique.

Mais il faudrait qu'on se rendit mieux compte de ce que c'est au juste qu'un gouvernement constitutionnel. J'ai feuilleté cent volumes, j'ai lu une multitude d'articles de journant. Je n'ai trouve nulle part des idées nettes sur cet objet,

Quand on dit; le roi règne et ne gouverne pas, ou quelque phrase de cette force, on croit avoir exprimé un de ces oracles après lesquels il n'y a qu'à méditer et se jaine. Le

and the Committee of the

fait est que, par sa fausse application, cette maxime est sans aucune valeur et ne signifie absolument rien. Gar lorsqu'après cela on en vient à vouloir expliquer ce que c'est que règner et ce que c'est que gouverner, on ne s'entend plus.

Il faut laisser aux métaphysières politiques touts coute obscurité dans laquelle ils aiment à s'envelopper. Quant à mot, si j'avais à exprimenmon opinion a ce sujet; je par-litrais ainst.

Un geuvernement monarchique constitutionnel est colui où le peuple, réputé souverain ; est représenté d'un côté parides citoyens payant un pertain cens ou certains impôts et avant le titre d'électedre et d'un autre côte par une roi héreditaire. Les électeurs élisent des représentans qui compou sent une chambre des députés. Le roimemme les mémbres d'ane chambre des pains ; il nomide egalementuid cotiseil des ministres y après quel, pour le moment, le robraicles electeurs a but plus rien a faire. Le souvernement, sous le rapport legislatif, reside dans le conseik les ministres dans la chambre des paires et dans celle des députés. Le gouveisnument: sous le rappurt érécutif, récide enfièrement dans le conseil des ministres. Le ror h'est dons en réglité qu'un grand electeur, etsi l'on ventiul appliquer la maxime dont nous twons parle, Al hatt du moins lui donner son entière deception et dire? Le roi et les électeurs régnent et me gou vernear bles is some a sign of the line

"O'est faute de bien emprendre l'essence de ce gouverne; ment, qu'on voit tant de unillements du sens contraire chei te penfid et cher les grands. Le rei les peut gouverner sens se rendre responsable. En rédigié un peut gouverner sens num de genverne; mais is that les mandres du gouvernents; in les influence par bes consols pui peut hé changer par les consols pui peut hé changer par les consols pui peut hé changer par les

lonté; voilà où git son immense pouvoir. Il a une autre fonction bien importante encore, c'est celle de représenter la nation à l'égard des puissances étrangères.

Que cette forme extérieure: de gouvernement soit celle qui convient le plus au peuple Français actuel, c'est ce qui me paratt tout-à-fait évident. Nous avons trop d'ambition nour vivre sans troubles dans une république dont le chef n'aurait qu'un pouvoir temporaire prenant sa source dans une élection. Tant qu'on n'aura pas entièrement changé le système d'éducation en France, il nous faudra un chef héréditaire, et un fauteuil national occupé d'une manière permanente, asin que des citoyens également puissans ne songent pas à se le disputer, et à renouveler chez nous les scènes sanglantes des Marius et des Sylla, des César et des Pompée. On pourra dire à cela que la plus vieille hérédité est la meilleure. Qui, sans doute, si elle avait pu se faconner à nos nouvelles mœurs; mais des que l'incompatibilité a été reconnue par quarante ans de combats et trois expulsions, il n'y a plus à balancer : une nouvelle dynastie est nécessaire à la France pour assurer ses nouveaux destins.

Mais ce n'est pas assez, il faut pour complèter ce grandeuvrage, poser nettement les questions et les résoudre de même. Il ne suffit pas que le pays soit bien divisé administrativement, il faut encore le classer sous le rapport politique. La force, dans nos temps modernes, ce n'est plus ni la noblesse, ni le clergé, ni les parlemens. C'est la bourgenisie; c'est donc elle qui doit composer seule et tout entière la garde nationale et le corps électoral. Elle doit résumer tous les droits politiques. Hors de son sein il ne doit point y en avoir. C'est le peuple.

Ce n'est pas tout encore. A quoi servirait de satisfaire est esprit d'égalité ou si l'on veut cette haine de toute supe-

riorité héréditaire qui fait la base du caractère national, a par le défaut d'instruction et de moralité on le laissait ronger le frein d'une ambition toujours ardente et rarement satisfaite. Il faut s'attacher à réprimer cet amour de l'or que la charte de 1814 n'a que trop contribué à répandre parmi nous: on y parviendra en attachant la considération et le pouvoir aux vertus, aux talens, aux services rendus et non à un cens immoral qui n'est trop souvent acquis qu'aux dépens des pleurs des malheureux; il faut apprendre aux jeunes gens à respecter les lois, les magistrats, les vieillards, et leur rappeler que Socrate condamné injustement préféra' mourir plutôt que de violer les lois en échappant à la ciguë.

Je le répète donc : conserver la forme monarchique, classer le peuple, accorder légalement l'influence politique à ceux qui ont l'influence réelle au sein de la société, gouverner de concert avec cette partie influente de la nation, accorder à l'autre partie des avantages si grands qu'elle ne soit pas tentée de réclamer des droits politiques, qu'elle n'est pas encore en état d'exercer; par une éducation grande et nationale, donner à tout le peuple des idées justes sur la religion, la morale et la politique, telle est, selon moi, la seule manière de résoudre l'important problème social qui depuis quarante ans a coûté tant de sang et tant de travaux. Tout est lie dans la constitution d'un état. Si les forces populaires sont bien distribuées, une armée pas coûteuse et formidable protégera, sans effort, la nation. En semblant ne viser qu'à un but, on en atteindra deux. Prouvons ceci par un exemple et recherchons comment les anciens législateurs entendaient le classement d'une nation:

GRIVET, Capitaine du Génie.

(La suité à un numero prochain.)

# MÉMOIRE

L'on pe peut mettre en doute que les écoles mutuelles et

L'on pe peut mettre en doute que les écoles mutuelles et secondaires n'aient rendu de grands services à l'armée, que la plupart des sous-officiers y ont puisé leur instruction, que plusieurs officiers leur doivent l'épaulette qu'ils portent à si justes titres. Depuis 1819, toute la sollicitude du ministre de la guerre s'est portée avec raison vers l'instruction primaire, les besoins de l'armée l'exigeaient; la plupart des jeunes soldats que la France envoie encore sous les drapeaux étant dans l'ignorance la plus compltée. Il n'en sera pas toujours ainsi, et l'on peut prévoir avec une cartaine satisfaction, qu'encore quelques années, et pes écoles ne seront nécessaires qu'au plus petit nombre de recrues, et que l'on pourra alors donner dans les régimens plus d'extension à l'instruction.

Les écoles militaires, ces pépinières d'officiers ont ressenti aussi dans la direction de leurs études les effets de ce mouvement des progrès qui envahit l'Europe et le monde entier, et que l'on peut considérer comme l'un des plus beaux résultats de la révolution française.

L'officier sorti des rangs ou des écoles, a-t-il, en se parant de l'épaulette, acquis toutes les connaissances qui lui sont indispensables? Son instruction sera-t-elle terminée lors-qu'il aura acquis l'habitude de bien manier un peloton ou même un bataillon? Est-ce la tout ce qu'on veut de lui? Non sans doute; car pour parvenir à un résultat si mince,

on n'aurait pus senti la thécesaité d'établic des hases ausai larges. Il y a donc une lacune à reniplir. Les officiers pénétrés de la neblesse de leur état, le sentent; on les voit s'enquérant des sources en il pourroit puiser pour complèter leur instruction; iniais bientôt n'ayant qu'eut-mêmes pour guide, ils se pepdant dans un dédale d'ouvrages liés sans suite et sant ardre; et ils finissent, faute d'être hien dirigés, par se rebuter de ce qu'il leur serait si nécessaise de compatite; heupeux encore quand dans les dissipations qui leur sent offertes de toutes parts, ils n'oublient pas de pet qu'ils ont appris sex écoles.

Si done, comme on pourrait diffichment le contester, is reste endone deaucoup de choses à apprendre aux jeanes officiers pour qu'ils rendent tous les services que l'état a droit d'attendre et d'exiger d'eux; n'est-ce pas un devoir, une obligation sacrée pour le gouvernement qui doit vouloir une bonne aranée, et inte armée instruite, de prendre les mesures des plus efficaces pour ne rien laisser à désirer, à cet égard. Ne semble-t-il pas que depuis long-temps on turait du créer dans les principales villes de garnison de France, sous le noin d'Adapénius interanses, des écoles supérieures communes à toutes les armes, et où les officiers turaient; pu, sous des professeurs habiles, acheter leur éducation militaire.

Mais ce qui n'a point été fait, peut être fait encore, si quelques obstacles qui ne seront que passagers s'y opposaient, om peut sens insiste, do se tremper, prédire, que l'instruction que l'on verse de nos jours à grands flots sur le peupla français, ne sandera pass démontrer que pour que l'officier conserve sur le soldat l'ascendant et la supériorité de son grade, il·lui faudra autre chase que son épaulette; c'est-à-dire une intelligence plus developpée, une instruc-

tion plus achevée, plus parfaite. De cette nécessité, qui de jour en jour se fera mieux sentir, résultera inévitablement l'établissement d'institutions supérieures pour le perfectionnement de l'instruction des officiers.

L'artillerie et le génie ont depuis long-temps leurs écoles et leurs professeurs particuliers, pourquoi les officiers d'infanterie et de cavalèrie seraient-ils privés des mêmes avantages? En ont-ils moins besoin que leurs camarades de l'artillerie et du génie? Ne sont-ce pas eux qui sont appelés à commander en chef les places, les sièges, les armées, tandis que l'artillerie et le génie n'agissent que protégés par eux, et en quelque sorte sous leurs ordres?

La création d'académies militaires dans les principales villes de garnison, répondrait aux vœux et aux besoins de l'armée.

Le lieutenant-général commandant la division aurait la haute surveillance des académies de la division.

Le maréchal-de-camp commandant le département, ou, dans les villes où se trouvent les écoles d'artillerie et du génie, les maréchaux-de-camp commandant ces écoles, auraient le commandement de l'académie, et en dirigeraient l'ensemble.

Il serait ouvert dans chaque académie :

# Pour les officiers,

l

li In

[n

les

tar

(ne (ne

Un cours de geographie et de statistique militaire;

Un cours de langue étrangère;

Un cours de dessin et de topographie ( y compris le lever des plans ),

· · Un cours d'histoire militaire ancieme et moderne;

Un cours de tactique et de stratégie;

Un'cours d'administration militaire;

Un cours d'art militaire (comprenant la fortification, l'artillerie, les ponts militaires, la fabrication et la conservation des armes);

Un cours d'hippiatrique; ...

Il y aurait dans chaque académie une bibliothèque ( ouverte, non quelques heures par jour, mais de huit heures du matin à dix heures du soir);

Un manège;

Une salle d'escrime;

Indépendamment des cours, il y aurait une ou deux fois par mois des conférences où l'on discuterait les mémoires présentés par les officiers et tout ce qui a trait à l'art militaire. Les conférences auxquelles seraient tenus d'assister tous les capitaines et les officiers supérieurs de la garnison, seraient présidées par le maréchal-de-camp commandant l'académie.

Il y aurait

## Pour les sous-officiers,

Un cours de littérature française;

Un cours de grammaire française;

Un cours d'arithmétique;

Un cours de géométrie élémentaire;

Un cours de trigonométrie et d'élémens d'algèbre;

Un cours de dessin;

Un cours de comptabilité.

Les sous-officiers auraient une bibliothèque et des salles d'étude particulières.

# Pour les soldats:

Une école secondaire et de dessin linéaire; Une école mutuelle. L'énumération des cours, tout incomplète qu'elle est, donne une idée asset exacte de ce que seraient les Académies militaires, de leur dégré d'utilité, des hunières qu'elles sépandraient dans l'armée, et des ouvrages techniques sur toutes les parties de la science militaire qui en déponderaient naturellement.

Si l'an est partenuit démantrer que les Agadémies militaires sont non-seulement des institutions utiles, mais encore nécessaires et indispensables pour l'instruction de l'armée, n'en résulte-t-il pas l'obligation d'en tenter l'assai. de chercher, à se conveincre que les résultats répondent aux esperances qu'op s'en promet, quelles que soient d'ailleurs les dépenses que leur établissement entraînerait, Au premier aspect, ces depenses pourraient parattre exorbitantes et mériter un chapitre particulier au budget, ou la demande d'un crédit spécial; heureusement il n'en est rien. et l'on espère pouvoir prouver qu'une somme annuelle de moins de 50,000 francs, suffira avec les ressources que possède déjà la France peur l'établissement complet de neuf académies de provinces, il ne faudra même que 30,000 francs, si l'on ne veut pas immediatement attacher un maître de langues à chacune des académies.

En effet, il existe en France neuf écoles d'artiflérié qui bientôt seront portées à onze, et trois écoles du génie. Chaque école possède un hôtel particulier qui renferme une bibliothèque, des cabinets de physique et de chimie, un musée d'armes et de petits modèles; des collections de cartes et de dessins en tout genre; une lithographie et tous les autres accessoires nécessaires à l'instruction.

Deux professeurs de sciences appliquées, et un professeur de dessin et de fortification, sont attachés à chaque école. Neuf de ces écoles sont situées dans de grandes villes de garnison. Ce sont celles de Douai, d'Arras, de Metz, de Strasbourg, de Resancon, de Lyon, de Montpellier, de Toulouse et de Rennes

Ces neuf ecoles qui i prendraient ; le nom d'Acedémies militaires, ne aeraient plus des établissemens, méciaux, mais appartenant à toute l'armée.

Il faudrait l'ordonner sans a avrêter à des objections plus spécieuses que solides, car loin de nuire par là à l'instruction des officiers de l'artillerie et du ganje, on exciterait au contraire leur équilation; ils tiendraient plus que jament à maintenir la bonne, opinion qu'on a que de tout temps de leurs talens, et ils saigiraient av sc. empressement l'occasion qui leur serait plus d'une fois offerte, d'initier leurs camarades de l'infanterie et de la cavalurie aux éléments des diverses hyanches de leur spécialité.

Il est pénible de penser que les belles bibliethèques mélitaires que l'artillerie et le génie possèdent depuis plus d'un siècle soient restées constamment formées ous officiers des autres corps, et que même pour les officiers de l'arme elles ne sont ouvertes que quelques houses par jour.

Puisque les établissemens existent il ne reste donc plus qu'à s'accuper de l'organisation des différeus connaître par qui ils seront mossesées et de soit de l'organisation des différeus connaître par qui ils seront mossesées et de soit de l'organisation des différeus de soit de la connaître par qui ils seront mossesées et de soit de la connaître par qui ils seront mossesées et de la constant d

Des cours, sur les diverses parties de l'art, vilitaire n'A

un cours d'hippiatrique se faisant tous les ans depuis nombre d'années, on peut sans inconvéniens augmenter le nombre des auditeurs, et se fier à l'amour-propre des professeurs pour se faire comprendre de tous.

L'étendue des salles de dessin permet d'y admettre un plus grand nombre d'officiers.

Un sous-intendant militaire serait charge du cours d'administration.

Les bonnes études que beaucoup d'officiers ont faites depuis la paix, font présumer qu'il serait facile de trouver parmi les officiers de toutes armes qui composent l'état-major et la garnison des places désignées, plus d'une personne capable, par la direction qu'elle a su donner à ses études, de professer le cours de géographie militaire, celui d'histoire ancienne et moderne, et celui de tactique et de stratégie.

Le cours de langue étrangère serait fait par un professeur ad hoc, et payé sur les fonds de l'école. Le même professeur ferait encore un cours de littérature française aux officiers pour lesquels il serait jugé nécessaire.

Des cours particuliers de mathématiques élémentaires seraient ouverts par les professeurs de l'académie pour les officiers qui n'en auraient encore que de faibles notions.

La bibliothèque qui continuerait à recevoir les ouvrages périodiques les plus utiles, et un certain nombre de journaux, serait ouverte à tous les officiers, de huit heures du matin à dix heures du soir.

Le capitaine chargé du cours d'hippiatrique, donnerait des leçons d'équitation aux officiers.

Les régimens d'artillerie et de cavalerie fourniront à tour de rôle les chevaux de selle, en attendant qu'il soit reconnu nécessaire d'en affecter un certain nombre pour le service particulier de l'académie. Le harnachement des chevaux serait fourni par l'académie.

Un des premiers mattres d'escrime de la garaison donnerait les leçons à l'académie.

Outre les cours généraux, on continuera les cours particuliers et indispensables pour les officiers de l'artillerie st du génie, ils seraient en bien petit nombre.

Les cours indiqués pour les sous-officiers, n'étant en quelque sorte que ceux qui se font annuellement, sait aux écoles soit dans l'intérieur des régimens d'artillerie, il ne s'agit en les régularisant que d'y adjoindre les sous-officiers d'infanterie et de cavalerie, et de les faire tous professer dans les salles de l'académie.

Le professeur de langue étrangère, ou un officier serait chargé du cours de littérature française; le professeur de dessin, de celui de dessin; un trésorier de celui de comptabilité; des officiers, comme on le fait actuellement, seraisont désignés pour enseigner les autres parties.

Les écoles mutuelles au lieu de se tenir dans l'intérieur des corps, se feraient à l'académie dans un vaste local disposé à cet effet. Chaque corps y enverrait tour à tour ses soldats.

Les écoles bien organisées, bien dirigées, bien surveillées, et amplement pourvues de tout ce qui leur nécessaire, devront donner des résultats plus certains, plus prompts que ceux obtenus jusqu'à ce jour; il en serait de même de l'école secondaire et de dessin linéaire.

Les avantages que toute l'armée retirerait de la conversion des écoles d'artillerie et du génie, semblent devoir être aussi certains que grands, et ne pouvoir nullement être mis en balance avec le peu de frais que ce changement nécessiterait.

Heart difficult and les frate an Alice

| arest differe que les trais en plus, tant pour le chaut-   |
|------------------------------------------------------------|
| fage et l'éclairage, que pour fournitures de bureau, abon- |
| nement aux journaux, salle d'escrime, etc, atteignent, au- |
| delà de ce qui est alloué, la somme de 1,555 f. 56 c.      |
| Les appointemens du professeur de langue                   |
| strangère seraient de 2,000 " » "                          |
| En portant les gratifications accordées aux                |
| officiers charges des cours, tant pour les de-             |
| dommager de leurs peines, que pour les in-                 |
| demniser des dépenses qu'ils auraient pu                   |
|                                                            |

On a pour chaque académie un surcroit de dépense de. 5,555 56

Cp qui porte la dépense annuelle des néuf

faire en livres, en sus de celles dejà accor-

Il n'y aurant de dépenses premières à faire que pour l'établissement d'une grande école mutuelle dans le local de l'académie; mais cette dépense pourrait se trouver compensée et au-delà par la suppression des écoles mutuelles régimentaires, qui ainsi séparées doivent beaucoup plus couter que quand elles sont réunies et administrées uniformement. Ce serait cependant une question à débattre, et qu'on pourrait ajourner jusqu'à ce que l'utilité en soit clairement démontrée. Le but de l'institution des académies étant plutôt de pourvoir à l'instruction des officiers qu'à celle des soldats pour laquelle on a lout fait jusqu'à présent

Un reglement constitutif ne laisserait rien à l'arbitraire; il tracerait le devoir de tous; il fixerait le nombre d'années quo chaque officies despait passer à l'académie, ainsi que l'ordre des étades et la succession des cours.

Les considérations qui ont déterminé le choix et la nature des cours à faire aux officiers sont basées sur les devoirs de tout officier général à l'armée.

Un officier général deit connaître le théatre de la guerre; savoir où se trouvent les positions unilitaires les plus avantageuses; quelles sont les ressources de toute nature qu'offre le pays. (Cours de géographie et de statistique militaire.

Il retirere de grands avantages, tant pour lui que pour son armée, en parlant la langue du pays, il ne sera plus obligé; de s'en rapporter a un interprête souvent infidèle. (Cours de langue.)

Il doit comprendre les cartes et les plurs de toute naturé, et s'asserer de l'ékaptitude des levers qu'il ordonne. (Cours de dessin et de topographie.)

La commissance de l'histoire lui est indispensable pour marcher ser les traces des généraux célèbres qui l'ent précedé, pour éviter les fautes qu'ils ent pu commettre; pour apprendre à commettre les hommes, à les gouverner, à les dominer, à les enleser dans les momens difficiles et décisifs. (Copre d'histoire militaire.)

Il faut qu'il sache manier le corps qu'il commande; prendre l'ordre de bataille le plus favorable approprié aux cinconstances. (Cours de tactique et de stratégie.)

Qq'il sache administren (Cours d'administration.)

Qu'il puisse attaquen et défendre les plates fortes, plateir convenablement son autillerie, passen les rivières, mainteinir sen aimpen mi donn étatin (donts d'pré militaire.)

Qu'il se tienne bien à cheval, et qu'il puisse au besoin appliquer un coup de sabre, et pourvoir à sa défense personnelle. (Manège, salle d'escrime.)

L'on peut donc conclure avec certitude que si les études académiques font acquérir les connaissances nécessaires aux officiers généraux, elles contribueront à plus fortes raisons à former de bons officiers de tout grade et de toute arme.

Le système d'enseignement des académies militaires, tel qu'on le conçoit, est combiné de manière que l'officier sortant des écoles peut facilement y achever son éducation militaire, et que le jeune soldat doué d'intelligence, aperçoit la possibilité d'atteindre les derniers grades de la hiérarchie militaire, après avoir reçu une instruction suivie et graduelle qui ne laisse que peu ou point de différence entre lui et son camarade plus heureux sortant de l'école.

Cependant il pourrait se faire que tout en convenant des avantages qui résulteraient pour l'armée dela création d'académies militaires, on craigne en établissant celles que l'on propose, de nuire aux écoles d'artillerie et du génie qui rendent de si grands services à ces deux armes; ces craintes, tout illusoires qu'elles paraissent, sont trop légitimes pour qu'on ne les respecte pas. Qu'en laisse donc encore quelques années ces écoles à leur spécialité, en ne les modifiant que très-peu. Mais d'un autre côté, si l'on admet l'importance et l'utilité des académies militaires, rien ne doit s'apposer dans l'intérêt de toute l'armée, à ce que l'une de ces écoles, celle de Metz par exemple; ne soit sur le champ convertie en académie, jusqu'à ce que l'expérience confirme pleinement tous les avantages que l'armée retirera de ce nouveau genre d'établissément.

L'institution une fois reconnue bonne, utile, nécessaire,

on procéderait au changement intégral des écoles en académies, et à la création d'académies dans les principales villes de garnison du royaume, telles que Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Marseille, Toulon, etc.

Mais en attendant ce résultat qui paratt inévitable, le gouvernement ferait dès aujourd'hui un acte de justice et de bonne administration, 1° en ordonnant que les bibliothèques de l'artillerie et du génie soient accessibles à tous les officiers, et qu'elles restent ouvertes jusqu'à dix heures du soir; 2° en ordonnant qu'on porte mensuellement à la connaissance des officiers de toutes les armes les cours qui se professent aux écoles, et en permettant aux officiers qu'ils intéresseraient de les suivre.

H. DE CALAIS, officier.



### INSTRUCTION

SUR LE PASSAGE DES RIVIÈRES ET SUR LA CONSTRUCTION DES PONTS MILITAIRES.

De tout temps les rivières ont présenté des obstacles à la marche des armées. Souvent de faibles ruisseaux ont arrêté des corps entiers et occasioné leur perte. Ces évènemens fâcheux ne seraient peut-être point arrivés, si les connaissances relatives à l'art du pontonnier eussent été plus répandues; si l'on avait appris aux officiers que quelques troncs d'arbres, ou les bois provenant de la démolition d'une misérable chaumière, suffisent pour donner les moyens de construire un radeau, lequel, arrêté au milieu de la rivière par une forte pierre attachée à la corde d'un puits ou d'une cloche de village, permet d'exécuter rapidement et sûrement le passage d'une rive à l'autre. Il est rare qu'on ne trouve point sur les bords ou à proximité des rivières plus de matériaux qu'il n'en faut pour les franchir promptement; mais faute de savoir les employer convenablement, on se voit arrêté par le moindre cours d'eau et dans l'impossibilité de coopérer aux mouvemens généraux de l'armée.

Une instruction simple, claire et précise sur le passage des rivières et la construction des ponts militaires, mise à la portée des officiers de toutes armes, semblerait donc devoir présenter quelque intérêt et ne pas être sans utilité pour l'armée. Les circonstances nous ayant mis à même de de réunir quelques idées qui peuvent concourir à ce but, nous nous proposons de les exposer successivement dans les articles suivans:

- 1° Notions générales sur la formation et le cours des fleuves et rivières.
- 2° Différentes manières dont les armées passent les rivières, savoir ; les passages à gué, sur la glace, à la nage, en bateau, sur des radeaux, sur des bacs, trailles, pontsvolans, sur les ponts militaires.
- 3º Construction des radeaux d'arbres, de tonneaux etc., construction des chevalets.
- 4° Moyens d'établir promptement des communications sur des rivières de largeur moyenne.
- 5° Construction de petits ponts de gabions, de voitures, de bateaux, de radeaux, de chevalets; rétablissement des ponts rompus par l'ennemi.
- 6° Précis sur les différens équipages de pont, menés à la suite des armées.
- 7° Principes d'après lesquels s'exécutent les passages de rivières et choix de l'emplacement le plus convenable pour effectuer les passages de vive force.
- 8° Précis historique sur les passages de rivières les plus remarquables.

Les matériaux dans lesquels nous avons puisé les élémens de notre travail sont: Les manœuvres à l'usage des pontonniers; le Guide du Pontonnier, excellent ouvrage de M. le chef d'escadron d'artillerie Drieu; l'Essai sur les principes et la construction des ponts militaires par le général anglais Douglas, traduit par le capitaine du génie Vaillant; le Manuel du pontonnier en campagne par le général Saxon Hoyer (Handbuch der pontonnier-wissenschaften); l'Instruction pratique à l'usage des pionniers et des sapeurs par le capitaine badois de Fabert (Pratitisches lerhrbuch fur pionniere und sappeure); les divers cours inédits sur le passage des rivières et la construction des ponts militaires qui ont été redigés pour les écor

les de l'artillerie. Ce sont les seuls ouvrages spéciaux qui aient été publiés tant en France qu'à l'étranger sur cette partie importante de l'art militaire.

Notions générales sur la formation et le cours des fleuves et rivières.

Les eaux versées sur la terre par l'atmosphère, sous quelque forme que ce soit, donnent naissance aux fleuves et rivières et les alimentent. Une partie des eaux qui tombent sur la terre, coule sur la surface et se rend directement dans les rivières. L'autre partie, filtrant à travers les terrains perméables, descend dans l'intérieur de la terre jusqu'à ce qu'elle rencontre une couche imperméable. Elle en suit alors les sinuosités qui la ramènent à la surface du globe, soit pour jaillir sous forme de sources, soit pour alimenter les rivières. Quelquefois les couches qui retiennent les eaux ont une surface concave et forment de grands réservoirs dans lesquels les eaux se rassemblent. Elles y composent de grands lacs souterrains, d'où elles ne peuvent s'échapper que par de petites ouvertures inférieures, ou bien en s'élevant jusqu'à ce qu'elles trouvent une issue. Les sources de cette nature sont presque intarissables, et souvent assez abondantes pour rendre les rivières navigables dès leur origine. Ce grand mouvement des eaux souterraines peut se démontrer : par les variations de niveau que l'on observe dans les puits creusés pour les besoins domestiques, par l'élancement des eaux dans les puits artésiens ou forés, et par les eaux que l'on rencontre dans beaucoup de localités dès que l'on creuse à quelques pieds sous terre. Quelques rivières se forment encore par l'écoulement des eaux qui sortent des glaciers.

Tel est le mécanisme dont la nature se sert pour la formation et l'entretien des rivières.

On a donné le nom de *flewes* aux grands cours d'eaux qui se jettent dans la mer. Les cours d'eaux qui se rendent dans les fleuves, et ceux de peu d'importance qui se jettent dans la mer, prennent le nom de rivières.

Les cours d'eaux, qui se forment, presque spontanement, à la suite de grandes pluies ou de violens orages, dans les pays de montagnes, se nomment torrens.

Les cours d'eaux creusés à bras d'hommes, soit pour servir à l'irrigation des champs, soit pour faciliter la navigation ont reçu le nom de canaux.

Ces différens cours d'eaux, sillonnant la terre dans tous les sens, sont autant d'obstacles opposés à la marche des armées et que celles-ci doivent vaincre; mais avant de présenter les moyens à employer pour y réussir, il paraît indispensable de jeter un coup-d'œil sur le régime des eaux, d'étudier leur action, de suivre leurs cours, afin d'acquérir une connaissance aussi parfaite que possible d'un élément sur lequel on est appelé à agir et qu'on doit en quelque façon dompter pour le franchir.

Les fleuves et rivières prennent généralement leurs sources dans les pays de montagnes; quelques-uns naissent cependant au milieu de plaines marécageuses, comme le Dnieper, la Dvina, le Niémen, etc.

L'écoulement des eaux est dû à la pente du terrain, et leur vitesse est d'autant plus grande que la pente sera plus rapide. Les rivières coulent en général sur une suite de plans inclinés dont l'angle d'inclinaison varie et va presque toujours en décroissant, cet angle à l'embouchure des fleuves dans la mer, est presque nul; et souvent en cet endroit le mouvement des eaux n'est plus dû à la pente mais bien à la vitesse acquise par la masse des eaux:

Plusieurs fleuves coulent en effet sur une pente presque insensible; l'Amazone n'a sur 200 lieues marines que 10 p. 6 pouces (3 m 41) de pente, ce qui fait 1,127 de pouce sur 1000 pieds.

La Seine entre Valvins et Sevres a sur 1100 toises 1 pied (0. 32) de pente; la Loire a entre Pouilly et Briare 1 pied (0. 32) sur 1250 et entre Briare et Orléans 1 pied sur 2266.

Si les eaux en s'écoulant ne rencontraient point d'obstacles, le cours des rivières serait une ligne droite tirée du point le plus élevé au point le plus bas, et en vertu des lois de la gravité, la vitesse des eaux irait sans cesse en s'accélérant; mais il n'en est point ainsi dans la nature. Les nombreuses variations dans l'élévation du sol, jointes à l'inégale résistance que le terrain oppose à l'action corrosive de l'eau, font sans cesse dévier les eaux de leur direction primitive et produisent les sinuosités des rivières. D'un autre côté l'accélération de la vitesse se trouve retardée par le frottement des eaux contre le lit, et par l'adhérence de leurs molécules visqueuses contre les parois. L'on a observé que cette résistance augmente avec la vitesse et qu'elle croît à peu près proportionnellement au carré de cette vitesse.

Les eaux en obéissant à la loi de la gravité, en suivant la pente du terrain, en contournant les obstacles qu'elles n'avaient pu vaincre et en entrainant avec elles tout ce qui n'a pu résister à leur impulsion, se sont réunies dans les partics les plus basses des vallées et ont formé et creusé le lit des rivières.

Des observations réitérées, d'accord avec la théorie, ont

démontré que la densité des matières que les eaux étaient susceptibles d'entrainer augmentait avec la vitesse. En effet dans la partie supérieure du cours des rivières, où la pente et par conséquent la vitesse est le plus grande, on remarque que le lit des rivières est embarrassé de grosses pierres, de formes irrégulières; tandis que l'on ne découvre plus, aux points où cette-vitesse vient à décroître, que des pierres rondes de plus en plus petites, du gravier de moins en moins gros, et lors qu'enfin on parvient à l'embouchure l'on ne trouve que du sable et de la terre. Toutes ces matières, mues dans le lit des rivières par la vitesse des eaux, sont charriées plus ou moins loin selon leur grosseur, et le courant les abandonne lorsque sa force décroissante n'est plus capable de les entrainer. Aussi les observations ont fait connattre que souvent le lit des rivières s'exhausse dans les plaines, tandis qu'il se creuse dans les montagnes.

Presque tous les bancs de sable et les tles que l'on rencontre dans les rivières, sont formés par les matières que les eaux entrainent avec elles et qu'elles déposent en perdant de leur vitesse.

On peut donc préjuger de la vitesse, aux différens points du cours des rivières, par l'inspection des matières qui tapissent le fond du lit.

Le lit, une fois formé, éprouverait peu de variations si les eaux s'écoulaient toujours d'une manière uniforme et constante; mais les crues, auxquelles les rivières sont sujettes, en augmentant la masse des eaux, accroissent la vitesse du courant et occasionent de grands changemens dans leur lit. Souvent il arrive, après une crue, que les eaux se sont creusées un nouveau lit; que des bancs de sable et de gravier se sont formés à des endroits où il n'y en avait point auparavant, tandis que d'autres ont totale-

ment disparu et que l'on voit des presqu'îles entièrement séparées de la terre ferme et changées en îles.

En général les crues élargissent plus le lit des rivières qu'elles ne le creusent.

Les rivières qui prennent leur source et qui coulent dans un pays peu élevé, n'ont de crues extraordinaires que dans les temps de grandes pluies; celles qui jaillissent des hautes montagnes sont en outre sujettes à des crues périodiques, qui arrivent ordinairement en mars et en avril lors de la première fonte des neiges, et en juillet et août quand le reste des neiges se fond par les grandes chaleurs.

Les pluies sous les tropiques, pendant la saison de l'hivernage, produisent dans les rivières de cette zone des débordemens périodiques semblables à ceux du Nil et du Gange.

Lorsque les sources sont dans un pays de montagnes non boisées, les crues se font sentir plus subitement que lorsque le pays est boisé, mais elles durent moins long-temps!

La débacle des glaces d'une rivière, qu'un froid rigoureux a fait geler, amène souvent des crues qui causent de grandes perturbations dans le lit des rivières.

Les crues s'annoncent par un changement de couleur de l'eau causé par l'adjonction des eaux pluviales, qui en s'écoulant superficiellement sur les terres, se sont chargées de matières étrangères qui colorent l'eau.

Les bateliers reconnaissent aussi pour signe certain d'une crue prochaine, un accroissement de vitesse qui trouble l'eau au fond de la rivière. Ils disent alors que la rivière moure du fond.

Si au moment d'une crue il s'élève un fort vent d'aval, il retardera la vitesse du courant, refoulera les eaux sur ellesmêmes et produira des débordemens plus considérables; tandis que si le vent souffle dans la direction du courant il facilitera l'écoulement des eaux.

L'on reconnait qu'une rivière est sujette à des débordemens, lorsque les rives sont plates, sablonneuses ou marécageuses, et qu'elles restent incultes dans une très grande étendue. Les digues, élevées le long des rives, indiquent aussi une rivière sujette à de grandes crues dont on a cherché à atténuer les effets.

L'expérience a appris que tous les filets d'eau qui passent, au même instant, dans le plan vertical d'une section perpendiculaire au cours de la rivière, ne se meuvent pas avec la même vitesse; que la vitesse au fond est moindre qu'au milieu; que celle-ci est plus petite qu'à la surface; que même tous les filets de la surface, ou de toute autre section horizontale, ne sont pas animés de la même vitesse, et qu'enfin, par suite de la résistance de l'air, la plus grande vitesse se trouve un peu au-dessous de la surface.

La vitesse du courant, n'étant pas la même dans toute la largeur d'une rivière, il importe dans bien des circonstances de savoir ou se trouve le plus fort courant. Il suit presque toujours la partie la plus profonde du lit de la rivière. C'est de là qu'on lui a donné le nom de thalweg, mot qui dans la langue allemande signific chemin de la vallée.

On a observé que la surface des eaux d'une rive à l'autre, dans le sens de la largeur, ne forme pas toujours un plan horizontal; mais qu'elle présente une certaine convexité dont le point le plus élevé correspond au plus fort courant. Cette courbure est d'autant plus grande qu'il y a plus de différence entre la vitesse au thalweg, et celle des points les plus éloignés. C'est surtout lors des crues, et dans les parties droites du cours des rivières que la différence est le plus

sensible. Bochet affirme que la flèche de la courbure peut aller dans certaines circonstances jusqu'à 1 mètre.

Lorsque le courant se porte sur une rive plutôt que vers l'autre, la rive que suit le thalweg est ordinairement raide et escarpée, tandis que l'autre est souvent basse, marécageuse, et présente des bas-fonds. Cette différence provient de ce que la vitesse du courant au thalweg est assez puissante pour corroder la rive et le fond, au lieu que perdant de sa force vers la rive opposée les eaux y déposent les matières qu'elles tenaient en suspension. Le même effet se remarque encore aux sinuosités des rivières, la rive concave sur laquelle se jette le courant est escarpée, c'est près d'elle que la rivière a le plus de profondeur, tandis que la rive saillante est plate et s'abaisse en pente douce.

La direction du courant, surtout dans les parties les plus élevées du cours des rivières, change fréquemment et principalement après les crues. C'est cette variation qui rend la navigation dans la partie supérieure des rivières si difficile, et qui exige qu'après chaque crue, on balise de nouveau le chemin navigable.

Dans les temps calmes on distingue facilement à l'œil le plus fort courant et l'on peut en suivre la direction.

Lorsque les vents agitent la surface des eaux, les plus fortes vagues indiquent les endroits les plus profonds. Si l'eau est claire, sa couleur est plus foncée aux endroits profonds.

Les bas-fonds se reconnaissent aisément; l'eau y est ordinairement sans courant et moutonne faiblement.

L'on peut aussi juger de la direction du thalweg par la forme des rives. Des rives symétriques et droites dénotent que le courant passe au milieu de la largeur de la rivière, tandis que dans une rivière sinueuse il suit le rentrant des

sinuosités. Si une rive est escarpée et l'autre plate, on peut être certain que le plus fort courant passe plus près de la rive escarpée que de l'autre, et que le plus souvent il rase l'escarpement. Enfin l'on a remarqué que les rivières les plus droites étaient celles qui avaient le plus de vitesse; de ce nombre est le Rhône en France.

L'on indiquera plus tard les procédés pour mesurer la vitesse à la surface, la seule qu'on ait besoin de connaître pour les opérations militaires.

Comme il convient de s'entendre sur les expressions de peu de courant, courant ordinaire, courant rapide, courant impétueux, etc., dont on se sert en parlant de la vitesse des eaux des rivières, l'on est porlé à croire que:

Peu de courant indique une vitesse de o 50 par seconde.

Courant ordinaire.

om 80 à 1m 00.

Courant rapide.

1m 50 à 2m 00.

Courant très-rapide.

2m 00 à 3m 00'

Courant impétueux auquel rien ne résiste. 3 m et au delà. Sur un pareil courant la navigation est presque impossible.

La vitesse du Rhône à Seyssel est de 2<sup>m</sup> par seconde; la vitesse moyenne du Danube de 1<sup>m</sup> 50; la vitesse de l'Elbe à Jaromitz en Bohême de 2<sup>m</sup> et à Boitzembourg dans le Mecklenbourg de 1<sup>m</sup> 20.

La vitesse de l'Oder en Silésie est de 1<sup>m</sup> 00 et à Stettin de 0<sup>m</sup> 65.

La vitesse de la Seine à Paris, varie de 1<sup>m</sup> 03 à 1<sup>m</sup> 91 suivant que les eaux sont élevées à 1 <sup>m</sup>43 ou à 6<sup>m</sup> 82 audessus du zéro de l'échelle du Pont Royal.

La vitesse du Rhin à Mayence est de 1<sup>m</sup> 25 et va en augmentant dans les crues jusqu'à 1<sup>m</sup> 80 à 2<sup>m</sup>.

La vitesse moyenne du Rhin au grand pont de Kelh est de près de 2<sup>m</sup> par seconde.

Les sinuosités des rivières, les obstacles, soit naturels soit artificiels, que le courant rencontre dans son cours, forcent quelquesois une partie des eaux à revenir sur ellesmêmes et à former ainsi des contre-courans auxquels on a donné le nom de remous d'eaux mortes. Ces remous, sont des courans rapides, et lors des crues peuvent former des tournoiemens très dangereux et même se changer en gouffres capables d'engloutir les nàvires qui s'y laisseraient engager.

Les pluies ayant grossi les eaux de la Garonne en mai 1830, il se forma près de la ville de Bourret un gouffre effrayant. Des bateliers de Toulouse, se confiant dans la connaissance qu'ils avaient de la rivière, ne prirent aucune précaution pour éviter ce gouffre dont ils ignoraient l'existence. Sept grands bâteaux chargés de marchandises, qui descendaient la rivière, furent entraînés dans le tourbillon et aussitôt submergés et fracassés, sans qu'il fût possible à ceux qui descendaient les derniers d'éviter la malheureuse destinée des premiers.

Toutes les fois que dans une rivière l'eau tournoie et s'abaisse au-dessous du niveau général, cette circonstance indique une eau morte ou un remous dont il faut s'éloigner.

Si l'eau bouillonne et s'élève au-dessus du niveau général, il y a un écueil qu'il faut éviter.

Une surface ridée, et des eaux coulant en faisant entendre ce bruit qu'on est convenu d'appeler le murmure des eaux, dénotent des bas-sonds et un lit peu propre à la navigation.

Les rivières tendent à s'élargir davantage dans les terrains peu consistans comme ceux de sable, d'argile, de craie, que dans les terrains résistans comme ceux de calcaire dur, de granit, etc. Elles ont plus de largeur dans les plaines nues que dans les plaines boisées où les ruines des arbres s'opposent à la dégradation des rives.

Toute rivière dont la largeur vient à augmenter diminuc de profondeur; l'effet contraire a lieu quand le lit se rétrécit.

Lorsqu'il se rencontre dans le cours d'une rivière un changement subit et considérable de niveau, il s'y forme une chûte d'eau à laquelle on donne le nom de cascade, de saut, de cataracte, suivant la hauteur d'où les eaux tombent.

Quelques rivières, interrompant brusquement leur cours, se perdent sous terre pour reparaître à quelque distance. Ce phénomène est dû à un banc de roches qui barre le lit de la rivière et force les eaux à se creuser une route souterraine dans des terrains plus perméables jusqu'à ce qu'elles puissent reparaître à la surface du sol. Telles sont les causes qui ont produit la perte du Rhône à Seyssel, et la perte de la Guadiana en Espagne.

Les rivières terminent leurs cours:

- 1º En se réunissant à d'autres rivières.
- 2° En se perdant dans les terres.
- 3º En se jetant dans des lacs ou dans la mer.

On a donné le nom de confluent au point où deux rivières se réunissent et celui d'affluent à celle des deux qui perd son nom. Il y a des affluens qui se joignent à la rivière principale par plusieurs bras, sous un angle assez aigu, et après avoir coulé pendant quelque temps parallèlement à celle-ci ; d'autres y entrent presque perpendiculairement ; il en est très peu qui s'y jettent sous un angle obtus.

Il est certain que l'écoulement d'une rivière dans une

autre tend à augmenter la masse des eaux de cette dernière, et doit influer sur son cours; mais l'effet produit ne se fait pas toujours sentir d'une manière immédiate. Ainsi le Rhin au-dessous de Strasbourg, après sa réunion avec la Kintzig, l'Ill et la Rench, ne paraît pas différer essentiellement de ce qu'il était auparavant. En effet si, en raison de l'accroissement de la masse d'eau, la vitesse seule augmente, le fleuve ne recevra, par ses affluens, ni agrandissement ni changement notable; il sera seulement plus rapide.

Les rivières qui expirent pour ainsi dire au milieu des terres, ne se trouvent guères qu'en Afrique et dans les terrains, brûlans de la Zone Torride. Ce phénomène peut s'expliquer par le peu de pente et de vitesse de ces rivières, dont le soleil vaporise les eaux, ou par la nature des terres qui deviennent si perméables que les eaux s'y enfiltrent et disparaissent de la surface du sol.

La plupart des grands fleuves se jettent dans la mer par plusieurs embouchures.

Il se forme généralement, à l'embouchure des fleuves, des attérissemens produits par les matières que les eaux y déposent. Ces attérissemens dans les mers Méditerannées deviennent de véritables îles; mais dans les mers où la marée se fait sentir, ils produisent des bancs de sable mouvans auxquels on a donné le nom de barres et qui obstruent l'entrée des fleuves.

Le mouvement des eaux changeant continuellement la forme et l'emplacement des barres, il en résulte que la navigation à l'embouchure des fleuves est généralement très difficile et souvent périlleuse.

Les fleuves ressentent, dans une étendue plus ou moins

grande de leur cours et selon leur pente et la force des marées, les effets du flux et du reflux de la mer.

L'eau des fleuves ne se consond pas toujours immédiatement avec celle de la mer, et lorsqu'à l'embouchure le courant est encore animé d'une grande vitesse, on distingue, dans une étendue assez vaste, les eaux fluviales des eaux de la mer.

Telles sont les considérations générales concernant les fleuves et rivières dans toute l'étendue de leurs cours. Il est nécessaire, pour les compléter, d'y joindre l'indication des procédés les plus simples pour mesurer la vitesse, la profondeur et la largeur des rivières, mesures dont la connaissance exacte est indispensable pour assurer le succès des opérations d'une armée dans beaucoup de passages de rivières.

Procédés pour mesurer aux armées la vitesse du courant, la profondeur et la largeur des rivières.

La vitesse d'une rivière variant avec la hauteur des eaux, déterminez exactement leur élévation au moment de l'opération. Plantez sur la rive deux jalons à une distance quelconque l'un de l'autre et dans une direction parallèle au courant; abandonnez dans le thatweg, en amont du jalon supérieur, un corps flottant très léger et rasant la surface des eaux pour le soustraire autant que possible à l'action de l'air et du vent; prenez à cet effet un morceau de liège, de bois blanc, ou une petite bouteille à moitié remplie d'eau et bien bouchée Observez ayec la plus grande exactitude et avec une montre à secondes, si faire se peut, le temps employé par le flotteur à parcourir l'espace compris entre les deux jalons; répétez plusieurs fois l'opération; divisez l'es-

pace parcouru par la moyenne des temps écoulés, ce quotient vous donnera la vitesse du courant. Si les jalons sont distans entre eux de 30 mètres et que la moyenne des temps soit de 15 secondes, la vitesse du courant sera de 2<sup>m</sup> par seconde.

Mais si la rive n'est pas libre, ou si le thalweg en est trop éloigné pour que vous puissiez apercevoir distinctement le flotteur; faites ancrer dans le plus fort courant deux nacelles, dont on puisse aisément mesurer l'intervalle en se servant d'un cordeau; ces nacelles vous tiendront lieu de points fixes, et vous opérerez comme précédemment.

On peut encore, à l'instar de la marine, mesurer trèsapproximativement la vitesse du courant en se servant du loch. On sait que le loch est un morceau de bois léger, de forme triangulaire, dont la base est garnie d'une lame de plomb pour le maintenir dans une position verticale, et auquel est attaché un menu cordage qu'on fait filer au fur et à mesure que le navire avance; l'on juge de la vitesse du navire en mesurant la longueur du cordage dévidé pendant un temps donné qui est ordinairement une demi minute.

Pour employer le loch sur une rivière, placez une nacelle à l'ancre au milieu du thalweg, abandonnez le loch au courant, et vous aurez sa vitesse, soit par la longueur du cordage déroulé dans un temps donné, soit par le temps écoulé pour déployer une longueur déterminée de cordage, dans l'un et l'autre cas ne commencez à compter que lorsque le loch est déjà à une certaine distance de la nacelle.

La profondeur des rivières indiquant la possibilité de les passer à gué ou en bateaux, et servant à déterminer la nature des corps de supports à employer pour la construction des ponts, il importe de la connaître à l'ayance, à cet effet on traverse la rivière dans une nacelle en sondant de distance en distance.

La sonde est ou une perche graduée, ou un cordeau gradué à l'extrémité duquel on attache un corps pesant. Pendant cette opération on tient note de la nature du fond qu'il est utile de connaître, soit pour l'ancrage, soit pour le placement et la construction des chevalets, ainsi qu'on le verra plus tard.

L'un des élémens les plus essentiels à connaître exactement dans toute opération de passage de rivière, c'est la largeur de la rivière aux points où ils doivent s'effectuer.

A défaut d'instrumens tels que graphomètres, planchettes, etc., etc., on mesure la largeur des rivières par l'un des moyens suivans tirés de la géomètrie pratique.

Premier moyen. Lorsque la largeur de la rivière n'est pas considérable et que l'on peut aller d'une rive à l'autre avec une nacelle, on mesure cette largeur avec un cordeau que l'on tend en travers de la rivière.

Deuxième moyen. Prenez un cordeau ployé en triangle rectangle perpendiculaire dont les côtés soient respectivement de 6 mètres, 8 mètres et l'hypotènuse de 10 mètres.

Remarquez sur la rive opposée un point A (fig. 1, planche II) (1), plantez un jalon au point B, vis-à-vis du point A; mettez le petit côté du cordeau dans la direction de ÀB, de B en C, l'extrémité de l'autre côté tombera en D, où vous plantez un jalon; avec le cordeau élevez CE indéfinie perpendiculaire à AC, et cherchez sur cette perpendiculaire le point E dans la direction du jalon D et l'objet A, mesurez CE.

<sup>(4)</sup> La planche II, où se trouvent les figures 1, 2 et 3, sera jointe au prochain numéré. N° 13. 2<sup>d</sup> SÉRIE. T. 5. JANVIER 1834.

La similitude des triangles ABD et ACE donne

$$AB = BC \times BD = 48$$

$$CE - BD = CE - 8$$

Si la rivière a une grande largeur, il faut pour plus d'exactitude prendre les points C et D à des distances arbitraires et bien connues du point B et sur les prolongemens des côtés du cordeau.

On aura la largeur de la rivière en retranchant de AB la distance du point B à la crête de la rive.

Troisième moyen. Après avoir déterminé, comme précédemment, les points opposés A et B, élevez au point B (fig. 2) avec le cordeau, une perpendiculaire à la ligne AB; plantez sur cette perpendiculaire un jalon C, à une distance arbitraire du point B; plantez sur la même ligne un second jalon D, à une distance CD du jalon C et qui soit une partie connue de BC. Elevez au point D avec le cordeau une perpendiculaire à BD, et cherchez sur cette perpendiculaire le point E dans l'alignement du jalon C et de l'objet A; mesurez DE. Si vous avez pris CD égal au dixième par exemple de BC, DE sera aussi le dixième de AB.

Quatrième moyen. Déterminez comme précédemment les points A et B (fig. 3); plantez un jalon à un point quelconque C, plantez un autre jalon D, dans l'alignement des jalons C et B, de manière que la distance BD soit ègale à BC; plantez un jalon, en un point quelconque E, sur l'alignement du jalon D et de l'objet A; plantez un autre jalon F dans l'alignement des jalons E et B, de manière que l'on ait BF = BE; cherchez le point G sur les alignemens AB et CF; mesurez BG qui est égale à AB.

Si l'on avait fait BD == 10 BC, BF ==  $\frac{1}{10}$  BE; BG serait égale à  $\frac{1}{10}$  AB.

H. DE C.

# RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES

FAITES LE 11 MARS 1838,

A FONDERIE DE MUELLE, SOUS LA DIRECTION DE M. PETIT, LIEUTENANT-COLONEL AU COMPS ROYAL D'ARTHEMENTE DE LA MARINE,

IM. DANIEL, CAPITAINE AU MEME CORPS, EN EXÉCUTION DES ORDRES DE M. BARBÉ, DLONEL, INSPECTEUR-GÉNÉRAL DU MATÉRIEL DE L'ARTILLERIE DE LA MARINE, L'EFFET DE DÉTERMINER LES PESANTEURS RELATIVES, DES ESPÈCES DE PORTE L'APRÈS.

| æ | Designation<br>des<br>Fonderies, | Année<br>du<br>Fondage. | Désignation<br>des<br>Fontes en                                                                                                                       | Aspect<br>de la<br>Cassare des fontes.                                                                                                                                      | Pesanteurs | Spécifiques               | Observations.                                                                         |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                  | 1827                    | Gaensés                                                                                                                                               | Gris foncé à gros grains.<br>sans arrachemens.<br>Truité, mêlé également.<br>Gris clair à gros grains.                                                                      | 7          | 962<br>224<br>004         | de fonte confine de deries de emfart de emfart de                                     |
| 1 | ,                                | 1883                    |                                                                                                                                                       | Truité également, gros<br>grains présentant des arra-<br>chemens.                                                                                                           | 7          | <b>251</b>                | senlement,<br>morceaux<br>il était pou<br>is les fonda<br>irrie du ren                |
|   | mette                            | 1826                    | Caronade de 30 (mor-                                                                                                                                  | Idem                                                                                                                                                                        | 7          | 477                       | · " ( ) ( ) ( ) ( )                                                                   |
|   | HOERE                            | 1813                    | ceau de la voiée)                                                                                                                                     | Truité le gris clair doini-<br>nant on faiblément mélé.                                                                                                                     | 7          | 086                       | nie Les<br>kilog.<br>ans tou                                                          |
|   |                                  | 183 <b>0</b>            | Canon de 8 long éclaté<br>au 57 me coup de l'épreuve<br>à outrance (mos. du rens.<br>Caronade de 30 (morc.<br>du bouton de culasse).<br>klem. , Idem. | Thuité gris clair sur blanc<br>s, out f. mélé grain prés. des<br>groupes d'aig. et desarra-<br>lanc avec quelques la-<br>chet grises su centre.'.<br>Hanc, mais avant moins | 7          | <b>467</b><br><b>6</b> 74 | sont comparables en<br>asse de l'eau de pli<br>poids de 15 à 20<br>mière uniforme, de |
|   | Boureacuil.                      | . 1                     | 1                                                                                                                                                     | de taches grises que la préc.                                                                                                                                               | 2          | 641<br>154                | t a gid a                                                                             |
| • | Jourellère                       | 1832                    | Gueuses du Périgord.                                                                                                                                  | Gris clair, grain fin, sans<br>arra. Gris faux à gr. gros,<br>présent. des facettes brill.                                                                                  | 7<br>6     | 957                       | 1 * 4 ~ 5 2                                                                           |
|   | Forge.                           | 1.79k                   | Canon de Blong réformé<br>des ports (mdr. du senf. ).                                                                                                 | Truité fortement melé à<br>grain fin.                                                                                                                                       | 7          | 226                       | 1832                                                                                  |
|   | Chapelle . St-Robert .           | An <sup>®</sup> 3       | Idem Idem                                                                                                                                             | Gris clair prés. de nom-<br>breux groupes d'aiguilles à<br>grain très-fin sans arrache.                                                                                     | 2          | 323                       | cont été de la s'est serviner ainsi de la ma                                          |
|   | Auro                             | 1 1809                  | Canon de 12 long réformé<br>des ports , idem.                                                                                                         | Truité, faiblement mêlé<br>grain fin.                                                                                                                                       | 7          | 111                       | Ces pesan<br>juvalles ont<br>lont on s'es<br>déterminer                               |

| Espèce<br>de<br>Fusion. | Désignation<br>des<br>Fonderies. | Année<br>du<br>Fondage. | Désignation<br>des<br>Fontes en                                                      | Aspect<br>de la<br>Cassure des fontes.                                                          | Pesanteurs<br>Spécifiques. | Observation                                               |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                         | Ruelle.                          | 1832<br>1833<br>1828    | Masselote d'un canon de<br>30 long                                                   | Truité également mêlé,<br>grain fin et aiguillé.<br>Idem.<br>Truité fortement mêlé,             | 7 230<br>7 224             | peut-être dès<br>ropre à faire<br>nteurs spéci-           |
| Ų                       | Creuzot,                         | en 11 .                 | canon de 8                                                                           | grain fin et arraché Truité très inégalement de la cir. au centre gris très                     | 7 220                      | rrait<br>loi p<br>pesa<br>vait lic                        |
| ;                       | Liége                            | 1808 ,                  | Idem. Idem                                                                           | foncé grain g, et à facettes<br>Truité faiblement mûlé.<br>grain fin.                           | 7 453<br>7 483             | e e e                                                     |
| 2                       | Nevers                           | 1807<br>^               | Idem Idem                                                                            | Truité très-f. mêlé grain<br>g. prés. des groupes d'aig.<br>et des facettes brillantes.         | 7 241                      | épteuva; or<br>expériences<br>fontes par<br>fonderie s'il |
|                         | Indret, St-Germain               | an 5                    | Idem. Idem                                                                           | Truité f. mêlé grain fin prés. des groupes près de la surface extérieure.                       | 7 206                      | e cette<br>de ces                                         |
|                         | Ruelle.                          | 2010                    | Canon de 8 long éclaté,<br>àu 56 coup de l'épreuve                                   | Truité f. mélé grain fin<br>prés. des groupes d'aiguil.<br>Truité fortement mêlé,<br>grain fin. | 7 121<br>7 074             |                                                           |
|                         | Nevers                           | 1828                    | à outrance (1).<br>Canon de 15 kil. éclaté<br>à Gasra au 158 <sup>ms</sup> coup -ti- | Truité très-f. m. g. g. à fac.<br>bril. sans arra. les taches                                   |                            | h différens<br>h - présent<br>juger de li                 |
| ]                       | <i>f</i>                         |                         |                                                                                      | d'un gris très-f. ne se fon.<br>p. avec. le bl. qui domine.                                     | 6 836                      | ق£.قمم ا                                                  |

(1) Les épreuves dites à outrance faites dans les fonderies de la marine pour éprouver les fontes, avant de les : mettre dans la fabrication des bouches-à-feu, sont celles dont le détail suit; après avoir coulé un canon de 8 long au ces fontes et l'avoir visité suivant les réglemens en vigueur pour la réception des bouches à feu, ce camon est épres ainsi qu'il est detaillé ci-après

#### SAVOIR :

|        | Nombre<br>de<br>Coups.   | Poids<br>des<br>Charges                | Quantités<br>de<br>Boulets. | Quantités<br>'de<br>Valets.     | Observations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total. | 20<br>20<br>10<br>5<br>3 | liv.<br>2 1/3<br>2 1/3<br>4<br>8<br>46 | 1<br>2<br>3<br>6<br>13      | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | Si le canon éclate avant le lé coup, les fontes ne sont pas admi dans la fabrication des bouche feu. Les fontes aims éprouvées di les fonderies de Ruelle dép. la Clirate de St-Gerrais dep. I'la dépassent toujours cette limite e est même arrivé que des canons. éjé jusqu'au 65° coup de l'épreur c'est deire qu'ils out résisté à moupa à 16 l. de p., 13 bo. et 12 la durée moyeune de ces de Abeures à 4 12s. |

## EPREUVES.

FAITES A L'ÉCOLE D'ARTILLERIE DE DOUAI EN 1833, SUR LE NOUVEAU FUSIL DE REMPART.

La Commission chargée de diriger les épreuves faites pour confirmer ou rectifier les notions déjà acquises sur le nouveau fusil de rempart, a surveillé elle-même le coulage des balles et s'est assurée que les cartouches étaient confectionnées avec tout le soin prescrit. Le diamètre des balles était de om 0225, leur poids de 0<sup>k</sup> 0672. La poudre employée provenait de la poudrerie de Saint-Pons. Cette poudre fabriquée en 1828, a présenté un grain égal et d'une belle couleur. Deux barils de 50 kilogrammes chacun ent été choisis pour servir aux épreuves. La poudre du premier baril a donné 229<sup>m</sup> 50 pour portée moyenne au mortier-éprouvette de l'école, et 236<sup>m</sup> 50 au mortier-éprouvette de l'arsenal dont les globes sont neufs. La poudre du second baril a donné pour portées moyennes aux mêmes mortiers 230<sup>m</sup> 15 et 236<sup>m</sup>.

Les cibles, formées de planches de sapin de o<sup>m</sup> 027 d'épaisseur, avaient 2<sup>m</sup> 00 de hauteur, 2<sup>m</sup> 00 de largeur, et étaient peintes en blanc. Une ligne noire horizontale et une ligne verticale en marquaient le milieu; leur surface était partagée par des lignes plus faibles en carrés de o<sup>m</sup> 10 de côté.

On a mis à la disposition de la Commission un détachement de canonniers choisis parmi les tireurs les plus exercés.

Le détachement a été instruit sur le démontage et remontage du fusil, et sur tout ce qui est relatif au service de l'arme, d'après l'instruction du 9 mars 1831.

On a distribué à chaque canonnier un morceau de linge, une pièce grasse ou morceau carré de om 15 de côté, une

petite brosse à manche, une baguette de bois pour laver le canon; dix tournevis à manche de bois ont été mis à la disposition des tireurs pour servir au démontage et remontage des fusils.

Après chaque séance, les tireurs ent nettoyé, avec un linge sec, le tonnerre, la boîte, le coussinet, l'entrée et l'intérieur du canon, et ont passé dessus la pièce grasse. Ils ont ensuite déposé leurs armes dans un local particulier.

Chaque fois qu'on a démonté les fusils pour laver les canons, ce qui a eu lieu généralement après 55 coups, on a graissé l'intérieur de la platine avec la petite brosse à manche sur laquelle on mettait un peu de graisse. On a eu soin avant cette opération de mettre le chien au cran du bandé, pour que les crans de la noix soient bien atteints par la brosse.

On s'est servi pour graisser les armes d'un mélange de deux parties d'huile d'olive, et d'une partie de graisse de mouton fondue et passée à travers un linge un peu clair.

Les épreuves ont été faites au polygone de Douai. On a mesuré des distances de 200, 400, 500, 600 mètres, et comme il y avait entre les diverses stations des différences de niveau assez considérables; après avoir déterminé la hauteur du point d'appui des fusils par la condition que les canonniers pussent commodément tirer leurs fusils à l'épaule on a élevé chaque cible, au moyen de gabions, de manière que son centre fût à la même hauteur que les fusils. Cinq cibles ont été ainsi disposées l'une à côté de l'autre, afin d'éviter leur trop prompte destruction, et de recueillir les coups à hauteur.

Les sous-officiers et brigadiers, sous la surveillance d'un officier, convenablement établis dans un poste auprès des cibles, ont été chargés d'inscrire exactement chaque coup. Les autres membres de la commission ont veillé à ce que toutes les précautions prescrites fussent observées.

L'instruction du 9 mars 1831, annonce un but en blanc de 200<sup>m</sup> 00. Aussi l'étonnement de la Commission fut extrême

£ ;

so voyant dans la première séance à peine la moitié des coups perter dans la cible. Les tireurs déclaraient tous ne pouvoir at teindre la bande horisontale qu'en visant au-desque. Après avoir constaté par quatre éprenues que la très-majeure partie des coups (les 2/3 à peu près ) n'atteignait pas la cible, la Commission a pensé que ce résultat, si différent de celui indiqué par l'instruction, pouvait provenir de l'une des trois causes suivantes:

- 1° D'un mouvement de bascule de l'arme au moment du tir avant que la balle ne soit sortie du canon; en même temps du jeu du pivot dans le trou cylindrique pratiqué dans le piquet. Le bout du canon, décrivant une courbe, s'abaisserait alors un peu vers la terre.
- 2º De ce que le but en blanc du fusil de rempart serait à une distance moindre que 200<sup>m</sup>.
- 5° D'un trop grand diamètre de la balle par rapport au calibre du fusil; la balle, par suite de la trop grande résistance opposée à sa sortie, restant trop longtemps soumise à l'action des gaz, serait chassée avec une vitesse initiale bien au-dessousde celle correspondant à la tension maximum de ces gaz.

La Commission dans le but de vérifier l'exactitude de ces hypothèses, et de voir celle qu'il fallait adopter, s'est livrée aux expériences suivantes.

Pour soustraire la balle à l'influence des commotions produites par le tir, en a cru nécessaire de fixer les fusils d'une manière invariable.

Au moyen d'une règle en fer parfaitement dressée, et d'un niveau à bulle d'air, on a rendu la ligne de mire de chaque fusil horizontale en la dirigeant sur le centre de la cible.

Pendant le tir, on a vérisié fréquemment la position des fusils, et aucune variation n'a été observée. La ballo partait donc bien sous l'inclinaison donnée et pourtant pas le tiers des coups n'a atteint la cible.

Avec la charge de 8 grammes, la distance indiquée comme

celle au but en blanc, était donc trop grande; mais d'après l'instruction, on pouvait porter la charge jusqu'à 10 grammes, on a voulu s'assurer, si avec des charges plus fortes que 8 grammes, on obtiendrait de plus grandes portées. Avec celles de 9 grammes, on a eu un peu plus du tiers des coups dans la cible. Celles de 10 et 11 grammes n'ayant pas donné de résultat plus satisfaisant, on a jugé à propos de ne pas pousser ces expériences plus loin.

De ces épreuves on a conclu que le but en blanc était plus rapproché que 200 mètres, et qu'une quantité de poudre plus forte que 9 grammes n'augmentait pas sensiblement la portée

de la balle.

La Commission s'est décidée à chercher directement la distance, du but en blanc. Pour cela on a rapproché les cibles peu à peu. Elles ont été transportées successivement à 180, 160, 150, 145, 140 mètres, et on s'est servi pour tirer à ces cinq stations du système précédemment décrit. Le nombre des balles qui ont frappé la cible a toujours été en augmentant; à 145<sup>m</sup> et à 140, tous les fusils ont tiré et ont mis deux fois et demie plus de balles qu'à 200<sup>m</sup>.

Pour ces deux distances, le nombre de coups dans la ligne horizontale est le même. A 145 m. il y a 34 coups en plus dessous que dessus. La distance du but en blanc est donc entre 140 et 145 mètres, et un peu plus près de 140 mètres.

La Commission pense qu'on peut fixer le but en blanc à 145 mètres, parce que déjà à cette distance les 4/5 des balles ont touché la cible, et que les fusils tirés librement à l'épaule donnent les mêmes résultats pour les distances de 1/10 et 1/15 mètres.

Voici d'ailleurs ces résultats :

Ce résultat a paru extraordinaire à la Commission. Elle oroit devoir assurer cependant qu'il ne provient pas d'un défaut de soin,

Ayant ainsi déterminé la distance du but en blanc, on à dû chercher la hausse nécessaire pour frapper le but à 200 mètres. Après un petit nombre de coups d'essai, on a jugé devoir porter la hausse à 0<sup>m</sup> 019. La hauteur de la visière fixe était de 0<sup>m</sup> 014. On a tiré successivement avec des hausses de 0<sup>m</sup> 019, 0<sup>m</sup> 020, 0<sup>m</sup> 021. On a obtenu des résultats de plus en plus faibles; mais il faut remarquer que les canons s'encrassent de plus en plus, et qu'à la douzième séance ( au commencement de laquelle ils ont été nettoyés avec la hausse de 0<sup>m</sup> 021), on a mis les 3/4 des coups dans la cible. Ceux au-dessous et au-dessus de la ligne horizontale sont en nombre égal. On peut donc conclure que 0<sup>m</sup> 021 est la hausse convenable pour 200 mètres.

On peut aussi conclure qu'à mesure que le fusil s'encrasse, on peut augmenter la hausse.

A la distance de 400 mètres, la Commission s'est d'abord assurée que la hausse donnée par la visière mobile tout à fait relevée, était trop faible; elle a donc successivement fait viser à 0<sup>m</sup> 50, 1<sup>m</sup> 00, 1<sup>m</sup> 50, 1<sup>m</sup> 60 au-dessus du centre de la cible, et a constaté que la moyenne des coups mis dans la cible était de 12 sur 100, ou 1/8 à peu près. Comme à la hauteur de 2<sup>m</sup> 00, les coups au-dessus et au-dessous de la bande horizontale sont en nombre égal, on a pensé que c'était à cette hauteur au-dessus du but qu'il fallait viser, ce qui correspond à l'emploi d'une hausse de 0<sup>m</sup> 0437.

A la distance de 500 mètres, les blancs sur lesquels on avait visé jusqu'alors, ne pouvant plus s'élever à une hauteur suffisante au-dessus de la ligne horizontale passant par-dessus le centre des cibles, la Commission a pris le parti d'adapter à la visière mobile de chaque fusil une hausse en bois percée d'un petit trou, et glissant à frottement le long de cette visière?

On pouvait alors l'élever plus ou moins, et continuar le tir en donnant des hausses correspondant aux élévations connues, et visant toujours sur le centre des cibles. On a aussi essayé successivement diverses hausses, depuis on e437, jusqu'à on o585. Le résultat fourni par la hausse of o545 est le plus avantageux: en effet, deux coups ont frappé la cible dans l'horizontale passant par le centre, et le nombre des coups longs est la moitié des courts, tandis que pour les autres hausses, c'est le tiers, le cinquième. La Commission a donc adopté on o55 pour la hausse dont on doit se servir à 500 mètres; elle correspond à une hauteur de 7<sup>m</sup> 40 au-dessus du centre de la cible.

Los hausses indiquées ayant été jusqu'ici constatées trop faibles, la Commission a pensé qu'il en serait de même de celle prescrite pour foo mètres qui est o<sup>m</sup> o68. Elle a donc immédiatement commencé par une plus forte, o<sup>m</sup> 0715, poussée jusqu'à o<sup>m</sup> 0785. Cette dernière ayant donné le résultat le plus avantageux, a été adoptée. Elle correspond à une hauteur de 21<sup>m</sup> 13 au-dessus du centre de la cible.

Pour juger du temps qu'un homme met à charger et à tirer un certain nombre de coups, 10 par exemple; on remarquera que deux canonniers ayant tiré chacun 20 coups, en se servant l'un des cartouches ordinaires, l'autre de balles et de charges séparées, chacun y a employé dix minutes.

Deux autres canonniers ont mis une autre fois chacun cinq minutes pour tirer 10 coups. Les premières expériences ont été faites au commencement d'une séance, les deux dernières après que les fusils eurent tiré 20 coups. Ainsi, au commencement ou à la fin du tir, il faut cinq minutes pour tirer 10 coups; ce qui donne 2 coups par minute. Le nombre de coups le plus grand qu'on ait tiré dans une séance est 30; aucun homme n'a éprouvé de fatigue sensible causée par le tir.

Le crachement de la lumière a occasioné à plusieurs tireurs une douleur assez aiguë et prolongée aux yeux. Chaque fusil a siré moyennement 220 -554 coups; il y a hien en vingt-neuf séances, mais à quelques-unes tous les fusils p'ent pas tiré. L'un dans l'autre, chacun a tiré aa fois.

On a observé quatre-vingts nettoyages au linge que et à la pièce grasse; chacun en a donc : 4. Or, à la fin de chaque séance, avant d'être remis au dépôt, tous les fusils étaient teigneusement nettoyés.: Il faut donc prendec 21 + 4 ou .25 pour le nombre total des nettoyages de chaque fusil pendant les épreuves. 254 = 14 donne donc à peu près le nombre de coups. qu'un fusil de rempart peut tirer de suite, avant que les mouvemens du mécanisme ne soient rendus plus difficiles; mais pourtant ce nombre diminue quand le fusil tire depuis longtemps sans avoir été lavé. Le maximum des nettoyages est après le dix-septième coup. Cette différence, avec le résultat obtenu ci-dessus, s'explique en se rappelant que plusieurs fois des fusila ont en besoin d'être nettoyés dès les premiers comps, et alors naturellement le second nettoyage se trouve rejeté plus loin. Les nettoyages vont en diminuant après le dix-septième coup, nar une raison analogue.

Pendant les temps de pluie, on de brouillard très-humide, les mouvemens des diverses pièces deviennent bien plus faciles, car dans ces séances l'on n'a pas observé un nettoyage.

Les fusils ne sont pas restés exposés à la pluie plus de deux heures quatre minutes; et, pendant ce temps, ils tiraient en mettant six minutes trente secondes d'intervalla entre deux coups consécutifs.

On n'a pas remarqué que la pluie génat en rien le tir. On a remarqué qu'en essuyant le dessus du tonnerve auteur de la cheminée, le crachement était beaucoup moins sensible. Il se rait donc bon d'essuyer cette partie le plus souvent possible. Un fusil a tiré 20 coups en mettant deux minutes d'intervalle entre deux coups consécutifs. Lamain, appliquée sur le canon, en supportait aisément la chaleur. Si l'intervalle était réduit à une minute et demie, la main supporterait difficilement la chaleur.

du canon. Un fusil a tiré 10 coups de suite; la main pouvait à peine supporter la chaleur du canon, qui était naturellement bien plus intense près du tonnerre qu'à l'extrémité. Un autre a tiré 20 coups de suite ( 2 coups par minute ), la main ne pouvait supporter la chaleur du canon.

On a observé un nombre considérable de ratés de canon: 179 dont 151 au premier coup, et 28 seulement à tous les autres. Ce nombre immense 151 provient de deux causes puissantes: 1° de ce que, quand on lave les fusils, il est impossible de dessécher complètement le fond du tonnerre, yu son peu de largeur; et en effet, la plupart du temps, pour les jours de lavage, plus de ratés au premier coup que pour les autres jours. On a eu d'ailleurs l'occasion de décharger trois ou quatre fusils, et l'on s'est assuré que la poudre qui provenait du fond du tonnerre était toute mouillée.

2° De ce qu'il se forme au fond du tonnerre et dessons l'orifice inférieur de la lumière, un culot excessivement dur, qui, grossissant à mesure que le fusil tire davantage, gène beaucoup la communication de la cheminée avec la poudre, et l'interdit quelquesois tout à fait. Cela est arrivé pour deux fusils à la vingtquatrième séance.

Dans les dernières séances, le nombre des ratés a diminué un peu. Cela tient aux soins particuliers qu'on a exigé des tireurs, pour dessécher le tonnerre le plus exactement possible les jours de lavage; le peu de poudre qui parvient à se glisser entre le culot et la lumière, est complètement mouillé par l'eau qu'on n'a pu enlever de ce petit trou, et ne peut communiquer l'inflammation. Ce culot est dans un tel état d'agrégation, qu'on ne peut l'enlever avec la fraise de bronze destinée à cet usage; elle s'empâte promptement, et produit alors l'effet d'un cône plein; mais il se divise et se dissout dans l'eau, surtout lorsqu'elle est chaude, alors la fraise l'enlève facilement, et c'est le moyen que l'on doît employer de préférence. A défaut de fraise, on peut se servir d'une curette de bois et d'un chiffon

mouillé; mais l'opération est heaucoup plus longue, particulièrement si l'eau est froide.

Ayant analysé ce résidu, on l'a trouvé composé de sulfure et de carbonate de potasse avec excès de base, et d'un peu de charbon et d'oxide de fer; l'on n'y a pas reconnu la présence d'autres métaux.

Les ratés de canon aux autres coups, vers la fin des épreuves, ont, proportionnellement, toujours été en augmentant. Ils proviennent, bien probablement, de l'interruption partielle de la communication de la cheminée avec la poudre par le culot, car ils sont devenus plus nombreux en même temps que coux des premiers coups.

Les jours de pluie, ou d'humidité prononcée, on a eu un peu plus, de ratés que les jours où l'air était plus sec.

Il y a eu 442 premiers coups tirés par tous les fusils pendant les épreuves, et 93 ont donné les 151 ratés; c'est donc 22 ratés sur 100 coups. Quant aux autres 6648 coups, 23 ont seuls donné les ratés; c'est donc 3 sur 100.

On a observé 12 rates de platine; leur fréquence a été plus grande aux dernières séances; mais on ne peut rien conclure, attendu qu'un seul fusil (le N° 1) a donné 8 ratés de platine. ces ratés sont dans la proportion de 2 pour 1000 coups.

Quelquefois la capsule a été brisée comme à l'ordinaire par le choc du chien contre la capsule, mais la poudre fulminante n'a point détonné; c'est ce qu'on a appelé un raté de capsule. Ce genre de raté a été du reste fort rare, on en a observé seulement quatre : c'est un pour 2000 capsules.

Un homme peut aisément suffire au transport de l'arme et de ses munitions à de petites distances. Les tireurs ont porté leur arme deux fois pendant plus d'un quart-d'heure sans paraître trop fatigués.

Quant à la fraise de bronze, on n'a pu s'en procurer qu'une seule à la fin des épreuves, elle ne pouvait enlever le culot,

formé au fond de tonmerre, si ce n'est quand celui-ci avait été mouillé.

La Commission pense qu'elle est d'un effet avantageux, et qu'en en faisant usage, de temps en temps pendant le tir, elle peut servir à empécher la formation du culot.

Les diverses parties du mécanisme ont paru avoir toute le solidité nécessaire à une arme de guerre. On a remarqué séulement épse deux cheminées se sont cassées, l'une après le quarante - huitième doup, l'autre après le cent soixante-dix-neuvième. La noix d'un fusil a été retaillée après le trois cent vingt-quatrième coup.

Les précautions indiquées par l'instruction du g mars 1831 nont pas toujours été suffisantes; outre les quatre-vingts nettoyages avec un linge sec et la pièce grasse, il a fallu onze fois se servir d'une curette de bois pour détacher la crasse. Trois fois sur la partie conique du tonnerre, la curette ne suffisant pas, on s'est servi du moyen indiqué pur le programme, d'un linge mouillé; la crasse s'est alors détachée avec la plus grands facilité; mais ou moyen n'est pas sans inconvéniens, car il serait difficile que dans teutes les circonstances du tir, le tireur cut toujours à sa disposition un linge mouillé. Au reste ces circonstances se présentent assez rarement. En effet, en a observé que trente fois on n'a pu dégager le tonnerre qu'en frappant sur le deuble crochet; pour chaque fusil ou 354 coups, cela a donc eu lieu 30/20 == 1 ½, ou bien une feispeur 236 coups.

On s'est servi de la curette de hois onze fois pendant les épreuves, c'est donc une pour 700 coups à peu près; de même, trois fois on a employé un linge mouillé, ou une fois pour 2,400 coups.

L'on voit donc que ces divers accidents ne se présentent pas assez souvent pour entraver le service qu'on peut exiger des fusils de rempart.

La Commission a fait ramasser un nombre considérable de balles, 400 à 500, et a remarque qu'elles n'avaient été rayées par les canelures que d'une manière excessivement faible. Elle a d'abord pensé: que le papier de la cartouche, pris entre la balle et le canon, empéchait celle-ci d'être convenablement moulée: qu'en tirant avec des charges et des balles séparées, nul obstacle ne s'opposant au moulage du plomb, la balle suivrait les canelures et serait lancée avec plus de force et de justesse. L'expérience a démontré le contraire; car à 200 et 400 mètres, les balles mises à part de la cartouche, out touché la cible en plus petit nombre et bien plus bas que les autres. Afin d'expliquer ce résultat, il a été jugé nécessaire de connaître exactement la forme de la balle au sortir du canon; pour cela chaque fusil a tiré 4 coups dans des gabions remplis d'étoupes, et qu'on vidait fréquemment afin d'éviter le choc des balles entre elles, et leur écrasement. Sur ces 80 coups, 40 ont tiré avec cartouches ordinaires, les 40 autres avec balles et charges séparées.

La forme des balles recueillies est, comme pour celles déjàexaminées, un cylindre terminé par deux calottes sphériques. Dans chacune des deux séries, l'on a choisi les quinze mieux conservées.

L'on voit que la forme des balles tirées dans les deux circonstances est exactement la même. D'un autre côté, le calibre du canon entre les canclures est de o 0218 et o 023, en y comprenant les deux canclures. Le diamètre de la base du cylindre formant le milieu d'une balle sortie du canon est donc plus petit de o 0002 que le calibre du fusil entre les canclures, précisément assez pour que la balle puisse glisser le long du canon sans s'y arrêter. On peut s'en assurer directement en mettant dans le canon une balle avec laquelle on a déjàtiré; si on la pousse avec une baguette, elle tembera dans le tonnerre. Les canclures sont donc d'un effet nui, du presque nul. En cutte, quand on tire avec des balles et des charges séparées, les canclures laissent tout autour de la balle douse pêtite vides par lesquels les gaz tendent à s'échapper; et dissont la portée doit être diminuée.

Nous avons déjà vu que c'est en effet ce qui arrive. Il est donc plus avantageux de tirer avec des cartouches ordinaires. Le papier est refoulé dans les canelures et diminue beaucoup le vent.

On trouve ok 99250 et ok 99225 pour le poids de 15 balles tirées des deux manières. Le poids de 15 balles neuves est comme on sait 1k 0075. La différence du poids est dono ok 0151, ce qui fait un gramme de perte pour la balle. En considérant que c'est au fond du canon que la balle prend sa forme allongée, et qu'on trouve très-souvent des parcelles à l'entrée du canon, on peut conclure que le cône qui le raccorde avec le tonnerre, fait, à l'endroit où il occupe le cylindre du fusil, l'effet d'un emporte-pièce, et qu'il rejette en arrière tout le plomb qui ne peut pas immédiatement entrer dans le canon.

La Commission est persuadée qu'indépendamment de la crasse qui se forme au fond du tonnerre, au-dessous de la lumière, cette partie du canon est trop étroite; que dès-lors la moindre humidité qui s'y trouve, suffit pour mouiller la petite quantité de poudre qui y parvient, et que c'est là la principale cause des ratés; qu'elle rend en outre très-difficile le nettoyage avec un linge et une curette de bois. En conséquence, elle propose d'augmenter un peu le diamètre du fond du tonnerre, sans rien changer à ses dimensions extérieures, ni à celles de la pièce de culasse. Il y aura encore, à l'emplacement de la charge, une épaisseur de métal plus que suffisante pour résister à la force expansive des gaz. La Commission pense que cette épaisseur peut être diminuée sans inconvénient; mais elle ne saurait fixer les dimensions qu'il faudrait donner au tonnerre ainsi modifié ; ce serait l'objet d'expériences qui, bien dirigées, ameneraient certainement un perfectionnement dans l'arme.

La hauteur de la cartouche est o<sup>m</sup> 13. Quand elle contient une charge de 8 grammes, et qu'on la déchire pour verser la poudre dans le tonnerre, la portion de papier qu'on enlève a o <sup>m</sup> 06 de hauteur. Si elle ne renferme pas de balle, la hauteur du papier déchiré est o<sup>m</sup> 07. Cette cartouche, mise dans le tonnerre, le papier replié sur la poudre, laisse un espace de o<sup>m</sup> 042 entre elle et le devant du tonnerre; la balle mise pardessus en laisse un de o<sup>m</sup> 012: il y a donc o<sup>m</sup> 007 entre elle et la cartouche.

Quand on a renversé le tonperne et qu'on incline le fusil, la halle se porte en avant et se loge à l'entrée du canon, à peu près à om 005 en avant du tonnerre; il y a donc entre la balle et la cartonehe un vide de om 048. Ces deux faits doivent interdire l'usage de l'arme avec les balles mises séparément; on ne pourrait le faire sans danger qu'en raccourcissant le tonnerre, et en augmentant l'épaisseur du coussinet; mais les épreuves qui viennent d'être faites, ayant démontré évidemment que les canelures en spirale du canon, ne servent pas à donner à la balle le mouvement de rotation qu'on avait cherché à obtenir pour aseurer plus de justesse au tir, et qu'elles n'ont d'autre effet que de diminuer les portées, la Commission croit qu'il serait plus avantageux d'adopter le canon avec canelures droites, et de se servir de balles nues, comme étant plus susceptibles de mieux se mouler que celles enveloppées de papier. Toutefois, elle ne se dissimule pas l'inconvénient qu'il y aurait dans le service à séparer la balle de la cartouche; mais si l'expérience faisait reconnaître qu'il est présérable de continuer à se servir de cartouches ordinaires, la Commission pense qu'un canon uni, de même longueur que celui du fusil de rempart, mais dont le diamètre intérieur serait un peu plus faible que celui de la balle, pourrait remplacer avantageusement le canon avec canelures droites; sa fabrication serait beaucoup plus facile et moins coûteuse, ce qui apporterait une diminution considérable dans le prix de l'arme. Des expériences, faites avec soin, serviraient à déterminer le rapport qui doit exister, entre le diamètre de la balle et celui du canon, pour qu'on obtienne avec la charge ordinaire le maximum de portée.

Les épreuves ayant fait reconnaître que dans le fusil, les n° 13. 2° série. T. .5 Janvier 1834. 6

tourillons du tonnerre et la cheminée sont les pièces les plus fragiles; afin de pouvoir toujours opérer promptement leur remplacement, lorsque cela est devenu nécessaire, la Commission pense qu'il serait avantageux de joindre deux tourillons et deux cheminées de rechange aux pièces du nécessaire d'armes.

La Commission termine son rapport par un résumé, qui permet d'embrasser, du même coup-d'œil, les résultats obtenus dans les épreuves du fusit de rempart, et ses observations sur le service et le tir de cette arme.

Le but en blanc déterminé par la hausse fixe et pour une charge de huit grammes, n'est pas à 200 mètres de la bouche du canon, il est à 145 mètres.

A cette distance........... 87 balles sur 100 ont atteint la cible de 4 mètres carrés.

| A 200° | hausse | $0^{\mathrm{n}}$ | .021 | <i>7</i> 5 | idem. |
|--------|--------|------------------|------|------------|-------|
| A 400  | idem.  | 0                | 044  | 12         | idem. |
| A 5.00 | idem.  | 0                | ο55  | 3          | idem. |
| A 600  | idem.  | 0                | ρ78  | 2          | idem. |

Une quantité de poudre plus forte que neuf grammes n'augmente pas sensiblement la portée de la balle.

Un homme tire deux coups par minute sans fatigue sensible,

Il peut aisément suffire au transport de ses munitions.

Par un temps ordinaire on peut tirer 14 coups environ, avant que les mouvemens du mécanisme ne soient rendus plus difficiles.

Le service de l'arme devient plus facile pendant la pluie, ou lorsqu'il fait un brouillard humide. Quelquefois l'encrassement du tonnerre rend son mouvement si difficile, qu'il ne peut être dégagé qu'en frappant avec un morceau de hois sur le double orochet; occentant cette circonstance n'a lieu que très-ra-rement.

Plus souventaussi on ne peut remettre le coussinet, en place

qu'après avoir enlevé la crasse du fond de la botte derrière le tonnerre.

Sur 100 fusils, 22 donnent des ratés de canon au premier coup. Pendant le reste du tir, on n'a que 3 ratés de canon sur 1000 coups.

Sur 2000 coups } 4 ratés de platine.
1 raté de capsule.

La fraise est d'un usage avantageux.

Les diverses parties du mécanisme paraissent assez solides.

Avec des cartouches ordinaires, on a obtenu des portées plus grandes qu'avec les charges et les balles mises séparément.

L'effet des canelures en spirale est nul ou presque nul.

L'entrée du canon agit comme emporte-pièce, et enlève un gramme de plomb à chaque balle.

Le diamètre du fond du tonnerre est trop petit.

On propose d'ajouter au nécessaire d'armes deux tourillons et deux cheminées de rechange.

On propose aussi d'adopter l'usage d'un fusil à canon uni, et d'un calibre plus petit que le diamètre de la balle.

Dougi, le 4 novembre 1853.

## **ETOUPILLE FULMINANTE**

#### PROPRE AU SERVICE DE TOUTES LES BOUCHES-A-FEU.

Par le capitaine d'artillerie Burnier.

On a fait depuis quelques années des essais nombreux pour mettre le feu aux canons, par l'emploi de la poudre fulminante; presque tous ont eu pour but la recherche d'un appareil percutant, destiné à enflammer par le choc une étoupille qui porte à son extrémité une composition fulminante. Il est résulté de ces recherches un grand nombre de platines et marteaux avec ou sans ressorts. L'emploi de beaucoup de ces mécanismes aurait déjà de grands avantages sur la méthode actuelle dont tous les artilleurs connaissent les graves inconvéniens, et qui exige le concours de trois sortes d'artifices: la mêche à canon, la lance à feu et l'étoupille, tous trois susceptibles de se détériorer, et dont l'emploi, difficile pendant la nuit, est presque impossible pendant la pluie.

Une des conditions importantes à satisfaire dans les appareils percutans, c'est l'obligation de laisser la lumière libre après le choc, afin que le gaz qui s'en échappe avec violence ne puisse pas briser le mécanisme. Cette condition complique les platines, et la crainte de voir les appareils se détériorer si on les fixe à la bouche à feu, ou se perdre si on les sépare, ont dû rendre circonspect pour l'adoption de ces moyens, qui exigent aussi une étoupille particulière, souvent difficile à confectionner.

M. le capitaine Kallerstrom, officier suédois, est le premier qui ait soustrait son étoupille à l'emploi d'un mécanisme percutant, et cette méthode, employée en Suède depuis quelques années et récemment adoptée en Hollande, ne laisserait rien à désirer si la confection des étoupilles pouvait être confiée aux artificiers des batteries.

En voici la description succincte. (Fig. A et B. PL 1".)

## ETOUPILLE SULPURIQUE DU CAPITAINE KALLERSTROM.

Elle se compose d'un tube en cuivre, d'un diamètre extérieur de 4 millimètres et de 9 centimètres de long. A om 02 de l'un des bouts, on fixe, en les tordant et soudant à l'étain, des bouts de fil de fer qui forment une croix avec le tube; cette croix est destinée à empêcher que l'étoupille n'entre entièrement dans la lumière.

On charge cette étoupille en garnissant l'intérieur du tube avec de la pâte de pulverin, que l'on perce ensuite avec une aiguille, ainsi que cela se pratique pour nos étoupilles à roseaux. Lorsque cette composition intérieure est sèche, on vide la tête du tube sur une longueur d'environ 30 millimètres, afin de pouvoir y loger, enveloppé dans du coton, un petit tube en verre rempli d'acide sulfurique concentré, et soigneusement fermé au chalumeau à ses deux bouts. Ce tube, qui est lui seul tout le principe de l'étoupille, est préalablement enduit à l'extérieur d'une composition qui s'enflamme au contact de l'acide sulfurique.

Pour se servir de cette étoupille, il suffit de la mettre dans la lumière, et de fausser la partie du tube qui reste en dehors, au moyen d'un bâton ou d'un crochet. Cette action brise le tube en verre qui renferme l'acide sulfurique, et celui-ci, en se répandant, enflamme la composition qui entoure le verre, et met le feu à la charge de l'étoupille.

L'emploi de cet artifice est sûr, mais comme on le voit, sa confection exige de l'habitude et des soins minutieux, car il y aurait du danger à transporter avec les autres une étoupille mal faite; il faut surtout s'assurer que le tube en verre est bien hermétiquement fermé à ses deux bouts, afin que le suintement de l'acide n'enflamme pas la composition Pour cela les tubes en verre, remplis et fermés, sont mis dans un vass ren-

fermant une liqueur colorée; ce vase étant placé sous une machine pneumatique, on fait le vide et la liqueur colorée se mélant à l'acide suffurique, dans les tubes qui ne sont pas bien fermés, permet de les distinguer et de les rebuter.

## ÉTOUPILLE PULMINANTE DU CAPITAINE BURKIER.

L'étoupille que je propose, (1) ainsi que celle de M. Kallerstrom, n'exige l'emploi d'aucun appareil percutant. Sa confection, qui peut-être confiée aux artificiers des régimens, est facile et son transport sans danger. Les nombreuses épreuves particulières, dont plusieurs ont été faites au polygone de Vincennes pendant les écoles de 1833, ne me laissent aucun doute sur la bonté de cette étoupille; l'usage devra la perfectionner encore et en faire un de nos plus importans artifices de guerre.

J'en donne ici une description suffisante pour la faire bien connaître, en écartant cependant les minutieux détails de sa construction, qui ne sont pas de nature à être brièvement décrits. Lorsque cette étoupille aura reçu la sanction d'épreuves officielles, je rédigerai une instruction détaillée sur sa confection et son emploi, qui sera, je pense, envoyée dans toutes les écoles.

Le principe de cet étoupille est fondé sur la propriété d'une composition qui fulmine par l'effet du frottement d'un corps rugueux glissant sur elle avec vitesse. Voici par quels moyens je suis parvenu à appliquer ce principe à la composition d'une étoupille.

# Corps de l'étoupillé.

Le corps de l'étempille se compose d'uit tube que l'en fait en roulant un rectangle de papier de 45 millimètres de large, sur un mandrin en fer ou en cuivre de 5 millimètres et demi de diamètre. On donne de la résistance à ce tube en ajoutant sur

<sup>(1)</sup> Cette étoupille a été présentée au comité d'artillerie à la fin de l'année 1832.

le rectangle de papier, avant de le rouler, un ruhan de coton de 25 millimètres de large qui forme ainsi la paroi intérieure de l'étoupille; la longueur du restangle de papier et du ruhan de coton dépend de celle qu'on doit denner à l'étoupille, suivant qu'elle est destinée aux bouches à feu de siège ou de campagne.

Lorsque le tube est à peu-préasec, on le fend à l'une de ses extrémités sur une longueur d'environ 3 décimètres, on euvre cette fents (fig. 3.) et om enduit l'intérieur des joues d'une composition fulminante pâteuse, légèrement gemmée, que nous ferons connaître plus loin.

Cette composition fulminante se pose au moyen d'une petite spatule, il faut avoir soin, dans cette opération, de ménager d'avance un logement pour la partie cylindrique du bout à l'émeri de la boucle de tirage, dont nous allons parler, car si l'on attendait pour le faire que la composition fût sèche, on s'exposerait à faire sauter l'étoupille.

# Boucle de tirage.

La boucle de tirage (fig. 2.) est destinée à porter la partie rugueuse qui doit frotter sur la composition fulminante; elle se fait avec, un brin de ficelle de 16 centimètres de long, dite gros fouet. A l'une de ses extrémités on forme une boucle et on enduit l'autre de colle forte, sur une longueur de 50 millimètres, puis on la passe à plusieurs reprises dans de l'émeri en poudre, que l'on rend uni et adhérent à la ficelle, en la roulant sur une table au moyen d'une petite planchette. Il faut avoir soin que la colle forte ne soit pas trop épaisse et qu'elle entre bien dans les torons de la ficelle, ce que l'on obtient en la détordant un peu.

Lorsque la composition fulminante qui garnit les joues du tube est bien sèche, et que l'émeri de la boucle de tiruge l'est également, on unit ces deux parties entimeroduisment le hout à l'émeri dans le logement qui lui a été préparé entre les joues du tube. Le frottement de ces deux parties, qui doit produire l'inflammation de la peudre fulminante, s'obtient en les faisant joindre, l'une contre l'autre, au moyen d'une ligature faite à l'extérieur du tube avec de la ficelle fine dite à matelas. Cette ligature doit être serrée d'une manière convenable et uniforme. Pour obtenir ce résultat et faire que cette partie importante de la confection de l'étoupille soit indépendante de la volonté et de l'adresse de l'ouvrier, on emploie, pour serrer la ligature, un contre-poids d'une livre qui tend la ficelle avec une force constante; il ne reste plus à l'artificier qu'à rouler l'étoupille entre ses doigts.

#### Cravatte.

Pour empecher que l'étoupille ne sorte de la lumière lorsque l'on fait effort sur la boucle de tirage, qui doit être arrachée par une petite secousse; on place au bas de la ligature une cravatte, également en ficelle fine, qui viendra se fixer d'ans le tir à un bouton vissé sur le premier renfort à côté de la lumière. Cette cravatte s'attache au tube de l'étoupille, au moyen d'un nœud d'artificier, et pour qu'elle ne glisse pas on l'engage dans les premiers tours de la ligature.

Il y a une précaution importante à prendre dans la position de la cravatte, pour éviter les ratés, c'est de la placer à quelques millimètres au dessous du bout à l'émeri, sans quoi elle le serrerait fortement au moment du tir et l'empêcherait de sortir du tube.

## Charge die tube.

La partie inférieure du tube de l'étoupille qui reste vide se charge avec un brin de mêche à étoupille ordinaire, mais il est nécessaire que ce brin, bien enduit de pulverin, soit uni et cylindrique et d'un diamètre moindre que celui de l'intérieur du tube; cette précaution est nécessaire pour que le gaz de la composition fulminante puisse circuler librement, enflammer le brin de mêche à étoupille, et le chasser facilement en dehors du tube. Une disposition qui assure bien la communication du feu, consiste à enduire à l'avance la face du ruban de coton, qui forme l'intérieur du tube, avec de la composition fulminante ou simplement avec de la pâte liquide de pulverin: le brin de mêche à étoupille s'enflamme alors bien plus sûrement. Ce bout de mêche peut être remplacé avec avantage par de petits cylindres de pulverin gommé, que l'on peut faire au moyen d'une seringue. On peut aussi charger le tube avec de la poudre en grains, mais il ne faut pas la tasser. Nous laissons aux épreuves en grand le soin de décider sur celle de ces méthodes qu'il faudra préférer.

#### Chemise.

La ligature en ficelle, faite autour de la partie fulminante de l'étoupille, la préserve de l'humidité; mais pour l'en garantir encore davantage et surtout pour éviter que la pluie ne s'introduise au moment du tir, par la partie supérieure du tube, on peut, comme cela est indiqué dans la figure 5, enveloppes cette partie d'une chemise faite avec un rectangle de vessie que l'on pose humide et que l'on étrangle à la partie supérieure avec un brin de fil. On peut aussi, si l'on craint l'humidité des magasins, enduire tout le corps de l'étoupille avec un vernis à l'esprit de vin que l'on colore avec une couleur qui courre.

## Composition fulminante.

Un grand nombre de compositions sont susceptibles de détonmer par friction. Le nitrate d'argent, qui forme la base de le partie fulminante des bonbons cosaques, est dans ce cas. Mai, cette composition est d'un emploi très dangereux, et sa violence est telle qu'elle disperse la poudre, au milieu de laquelle on le fait détonner, sans pouvoir l'enflammer.

Les compositions qui ont pour base le mercure, peuvent être employées avec plus de succès et moins de danger; mais il y en aurait encore trop pour pouvoir le faire entrer dans nos artifices de guerre, qui doivent nécessairement être confectionnés par des artificiers, peu habitués aux précautions qu'exigent de semblables manipulations.

Les mélanges à base de chlorate de potasse, sont d'un emploi plus facile et offrent peu de dangers; moins vifs dans leur conbustion, ils enflamment facilement les corps combustibles avec l'esquels ils sont en contact. C'est un de ces mélanges qui forme la composition fulminante de mon étoupille; il se compose de chlorate de potasse et de sulfure d'antimoine, mélangés par parties égales avec les précautions que je vais indiquer.

On pulvérise séparément, sur un marbre ou dans un mortier, le chlorate de potasse et le sulfure d'autimoine; cette opération se fait à sec sans aucun danger. Lorsque ces matières sont réduites en poudres très-fines, on les méle ensemble sur un papier, en petites quantités à la fois et avec beaucoup de précaution, en employant pour cela une carte ou une barbe de plume. Aussitôt que ce mélange paraît uniforme par sa couleur grise, on le met sur un marbre, et on le mouille immédiatement avec de l'eau-de-vie légèrement gommée, puis, au moyen d'un couteau en corne ou en bois, on rend le mélange plus intime; lorsque la composition ne forme plus qu'une pâte, on agite sans aucune crainte, avec plus de force, pour bien unir et mélanger les deux matières ensemble.

Cette composition, tenue assez liquide, s'applique avec un pinceau sur le côté du ruban de coton qui doit former la paroi întérieure du tube. Plus épaisse, elle forme la pâte fulminante avec laquelle on garnif les joues du tube de l'étoupille, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut.

La manipulation de la composition fulminante doit se faire

avec soin et propreté. L'on doit veiller surtout à ce que les matières soient pures et de première qualité.

#### Observations.

L'étoupille fulminante que je viens de décrire peut être foulée aux pieds, ou violemment battue, sans qu'il en résulte une altération qui nuise même à son service. Ainsi le transport en sera parfaitement sur, le prin peu élevé; fabriquée par les artificiers des régimens, il ne devra pas s'élever au-dessus de 2 ou 3 cent.

Gette étoupille est principalement destinée aux bouches à seu de siège, de place et de campagne. Je ne pense pas que le gaz qui s'en échappe soit nuisible dans les casematés et à bord des bâtimens, mais pour l'employer dans ces deux derniers cas, il saut rendre le corps du tabe non inflammable, en le composant de matières incombustibles, afin que des débris enflammés du tube ne sassent pas craindre des accidens, dans des lieux où ils sont si sort à redouter.

# Emploi de l'étoupille fig. 6 et 7.

Four faire usage de l'étoupille fuintinante il suffit, ainsi que le l'ai déjà indiqué, de la placer dans la lumière et de fixer sa cravatte au bentou vissé sur le premier renfort, puis l'en aurache la bouele de tirage, ce qui se fait au moyen d'un boute-feu d'une nouvelle espèce, qui est composé d'un cordon de 1 mètre 50 centimètres de long; un des bouts porte un petit T en bois que l'on passe dans la boucle du tirage, et l'autre s'attache à une poignée que l'on tient à la main. Il faut avoir soin lorsqu'on tire le boute-feu de tenir la main basse, afin de ne pas produire un mouvement sur l'étoupille qui tende à la sortir de la lumière. Il n'est pas nécessaire de dégorger pour les cartouches en sérge; mais!comme cette opération est très courte je ne vois pas qu'il soit nécessaire de la supprimer. Il suffit de savoir que

dans le cas où l'on oublierait de le faire le service n'en souffrira pas.

Le bouton à tête fendue, vissé sur le premier renfort, est la seule disposition préalable à faire aux pièces pour l'emploi de mon étoupille; on le placera à gauche et assez loin de la lumière pour ne pas gêner l'application du doigtier. La force qu'on peut donner à ce bouton et son peu de saillie, le mettent à l'abri de tous les accidens qui pourraient le fausser ou le détruire dans les manœuvres et les transports.

Pour faire usage de l'étoupille sur les bouches-à-feu actuelles qui n'ont pas de boutons, on peut employer un bouton postiche fixé par une rivure sur une bandelette en tôle flexible d'environ 30 centimètres de long; cette bandelette, terminée par deux crochets, peut être maintenue sur le premier renfort et près des moulures, en employant un menu cordage que l'on serre fortement autour du canon.

## Emplois divers de l'étoupille fulminante.

Cette étoupille peut être employée avec avantage dans plusieurs circonstances que je ne ferai qu'indiquer. En général elle sera utile pour porter le feu instantanément à une grande distance en attachant sa boucle de tirage à une longue ficelle. Ainsi on pourra faire sauter un pont, une digue, etc., dans l'instant que l'on jugera le plus opportun, sans être obligé d'avoir recours à l'effet incertain de fusées lentes d'aucune espèce.

#### Grenades d main.

Le jet des grenades à main présente des dangers et donne de l'inquiétude à celui qui les tire, à cause de l'obligation de mettre le feu à la fusée avant de lancer la grenade. Comme la portée de ce petit projectile ne s'étend pas au delà de 25 à 30<sup>m</sup>, on peut remplacer la fusée par une étoupille, maintenue dans

l'œil au moyen d'une cheville, et attacher à la boucle de tirage une ficelle d'une longueur précisément égale à la distance du but que l'on veut atteindre. Arrivée à ce point la ficelle tendue par la grenade fera détonner l'étoupille. J'ai fait quelques épreuves de ce procédé qui a très-bien réussi. Peut-être cette méthode serait-elle applicable, dans les défenses rapprochées, au tir de projectiles creux lancés avec de petites vitesses.

## PÉTARD FULMINANT

Pour mettre le feu aux mines.

Une des applications les plus importantes de l'étoupille fulminante, est l'emploi qu'on en peut faire pour mettre le feu aux mines. C'est une proposition que je viens de faire à M. le Ministre de la guerre, en désignant cet artifice sous le nom de petard fulminant (1).

Ayant donné une notice suffisamment détaillée sur la construction de l'étoupille fulminante, je n'entrerai dans aucun détail sur la confection des pétards qui n'en différent que par les dimensions, qui seront plus fortes, et à peu-près indéterminées,

La figure 8 représente deux pétards accouplés. C'est ainsi que j'en propose l'emploi, afin de diminuer les chances de ratés. Les bouts à l'émeri sont préparés sur la même ficelle, et la cravate qui est attachée à l'extrémité de chaque tube, par un nœud d'artificier fortement serré, est destinée à maintenir les pétards au milieu de la boite à poudre.

La charge du tube du pétard est composée d'un brin d'amadou roulé à sec dans du pulverin et introduit dans le tube par une fente longitudinale.

<sup>(1)</sup> Le comité du génie, dans un rapport du 6 janvier, propose l'essai du pétard dans les trois écoles de cette arme.

L'emploi du pétard fulminant ne change rien aux dispositions actuellement en usage pour mettre le feu aux mines. On conservera la boite à poudre et l'auget; mais ce dernier au lieu de contenir un saucisson ou de servir de conducteur à une fûsée porte-feu, renfermera un cordon qui s'attachera directement à la ficelle à l'émeri dont la traction fait détonner le pétard.

Les figures 9 et 10 représentent la disposition du pétard dans la boite à poudre ; pour le maintenir au centre de cette boite, on pratique un petit trou dans le milieu de la paroi opposée à l'auget, on y passe la cravatte en double, pour la fixer au dehors au moyen d'une cheville placée en travars.

## Le système propose présente les avantages suivans :

- 1° La détonnation du pétard se faisant au milieu de la boite à poudre, il n'y a plus lieu de craindre l'interruption du feu porté à de longues distances par des saucissons.
- 2° Les augets ne renfermant pas de poudre n'empoisonneront plus les galeries.
- 3º Le compassement des feux se fera de lui-même, sans aucune disposition particulière; il suffira que les cordons soient également tendus dans les augets et que tous soient tirés à la fois.
- 4º L'instant de l'explosion de la mine est entièrement à la disposition du mineur; et s'il est utile d'avoir des effets successifs, on pourra agir sur les cordons les uns après les autres et dans un ordre quelconque.

Lorsqu'on aura appris la confection de cet artifice, il ne restera aucun doute sur la sûreté de son effet; l'explosion de la partie fulminante se faisant au milieu de la poudre y mettra certainement le feu, et ce n'est que par un excès de précaution que j'ai chargé la partie du tube qui reste vide avec de l'amadou roulée dans du pulvérin; rien n'empêchera d'ailleurs, si l'on craint qu'un pétard manque, d'en placer plusieurs dans la boite à poudre.

Il sera utile, pour faciliter le jeu des cordons dans les augets,

d'arrondir les angles saillans des changemens de directions, et même d'y établir des poulies de renvoi si on le juge nécessaire.

Je ne rechercherai pas tous les avantages, que l'on peut tirer dans la guerre des mines, de ce nouveau moyen de porter instantanément le feu à une grande distance d'un centre d'explosion. Messieurs les officiers du génie sauront mieux que moi les apprécier et en faire l'application dans une foule de cas que je ne saurais prévoir.

# RECHERCHES HISTORIQUES

SUB LES ARMES A FEU SE CHARGEANT PAR LA CULASSE, OU ARMES A CHAMBRE MOBILE.

L'encyclopédie in-folio nommaît, en 1751, fusit à la Chaumette, celui qu'on a plus tard appelé: fusit à la Montalembert. La dénomination de la première de ces armes venait de ce qu'une pièce de canon dont l'invention était attribuée à M. de la Chaumette, se chargeait par la culasse. Le maréchal de Saxe avait fait appliquer aux mousquetons et aux amusettes de sa légion, le mécanisme de la Chaumette.

Mais ce moyen de tirer est bien plus ancien: l'histoire du siège d'Orléans, en 1428 (1), en donne la preuve. Les bombardes employées au siège d'Orléans, armes qui appartenaient au siècle précédent, se chargeaient par la culasse, cette méthode a été l'enfance de l'art, et le premier essai en artillerie.

<sup>(4)</sup> Histoire du siège d'Orléans, contenant une dissertation où l'on s'attache à faire connaître la ville et les environs tels qu'ils existaient en 1428 et 1429, ainsi que l'emplacement des boulevaris et des bastilles des Anglais, les armes en usage à cette époque pour l'attaque et la défense et forces relatives des assiégeanant des assiégés; par M. Tollon, ingénieur et chef des ponts et chaussées, à Paris char l'auteur, rue Louis-le-Grand, N. 35.

Ces bombardes orléanaises avaient environ une longueur double ou triple de leur diamètre; elles étaient insérées dans des espèces d'étuis de bois qu'on appelait charpenterie; pour leur donner plus de solidité, on les y encastrait de la moitié de l'épaisseur du diamètre; il n'y avait ainsi d'apparent que le demi-diamêtre supérieur de la pièce. Enchasser de la sorte les bombardes s'appelait les mettre en bois. On consolidait la pièce, dans sa charpenterie, par des boulons de fer qui appuyaient sur le tube, traversaient des anneaux cloués sur la face supérieure de la charpenterie, et avaient une de leurs extrémités retenue par une clavette.

Après qu'on avaît rempli de poudre, ou peut-être d'une gargousse, la boite qu'on appelait *chambre mobile*, on l'ajustait du côté du tonnerre dans le tube et on châssait du côté de la bouche, une bourre de foin ou d'herbe, on y poussait ensuite le boulet.

Gassendi regarde le fusil à la Montalembert, comme la meilleure arme portative d'un système analogue, mais comme impropre à la guerre. Voici sur quoi se fonde sa critique.

De nombreux essais ont prouvé qu'un prompt encrassement interrompt le jeu des pièces mobiles; le système a peu de solidité; le mécanisme éprouve de promptes dégradations par l'influence des gaz qui s'échappent à l'instant de l'explosion.

Plusieurs pays ont reproduit ce projet de fusil. On voit à Jend'heur, dans le cabinet d'armes de M. le maréchal Oudinot, une giberne qui vient d'un arsenal étranger, elle contient six rechanges de fusils, placés comme le seraient des cartouches; elle est plus petite qu'une giberne de cavalerie, et cintrée de même.

Ces rechanges appartiennent à une arme dont le tonnerre n'est point à demeure; elle se compose d'un bout de canon ou d'un tonnerre de quatre pouces, n'ayant qu'un orifice, et portant avec lui le bassinet et la batterie, sans chien, ni détente, parce que ces deux dernières pièces tiennent au susil même. Ces rechanges que l'on tenait chargés et amorcés dans la giberne, étaient destinés à venir successivement se remplacer à mesure d'un coup parti; nous supposons que c'était une arme de mineur allemand.

Il se voit dans le même cabinet plusieurs autres rechanges pareils et analogues; on ignore si une giberne ad hoc, était également destinée à les contenir.

Quantité de fusils qui sont des variétés de ce modèle en qu'on classe en trois groupes, se trouvent au muséum d'artillerie de Paris; entre autres, un mousqueton d'un habile armurier, nommé Reclus.

On a persévéré à renouveler des essais déjà anciens et maintes fois abandonnés; on a cherché à résoudre le problème des fusils se chargeant par le tonnerre, au moyen de cartouches portant l'amorce avec elles, ou ayant l'amorce composée d'une poudre particulière.

Les fusils de rempart employés dans la guerre d'Alger et d'Anvers sont de ce genre, mais à percussion et à fourchette.

L'ingénieux Julien Leroi s'est appliqué également à cette recherche, il avait fabriqué à Paris cinq cents fusils de munition conformes à son système et agissant par percussion. L'amorce du fusil à la Julien Leroi devait consister, non en une capsule fulminante ou en grain de cire fulminante, mais en une poudre qui eût été contenue dans du pulverin.

De grands avantages fussent résultés de ce mode nouveau; les douze temps de la charge eussent été réduits, et l'on eût abrégé cette étude oiseuse qui dévore une si grande partie de la vie militaire du fantassin.

Le canon du fusil eût pu être allongé de manière qu'un feu de trois rangs, de quatre même fût devenu facile. La baïonnette se fût accourcie en proportion.

Le courant d'air établi par l'ouverture fréquente du tonnerre eut prévenu le trop grand échaussement de l'arcse.

Tenir horizontalement l'anne, es s'else menyoss on precess le se 13 2° ségue. T 5. Janvier 1834.

crosse, introduire la cartouche, l'enfermer, amorcer, mettre en joue et faire seu comprenait tout le maniement de l'arme dans son emploi de guerre; bourrer devenait superflu.

La balle plus juste eût porté plus loin et frappé avec plus de précision.

L'arme eût eu, peut-être, l'inconvénient de jeter de la flamme, ou, comme disent les soldats, de cracher; pour s'en préserver il fallait que l'avant-bras gauche du tireur fût défendu par une garniture de cuir comparable à l'ancien brassard d'archer.

Peut-être l'arme eut-elle entraîné une grande consommation de cartouches; les gibernes, les caissons n'eussent pu y subvenir, parce que le soldat n'a que trop de disposition à faire feu sans utilité.

A l'exposition des produits de l'industrie française en 1823, on voyait un fusil de ce genre qui avait tiré cent vingt coups, sans qu'il fût nécessaire de le nettoyer.

En 1829 on travaillait encore au perfectionnement du système de Montalembert, et l'on dounait au fusil dont on le croyait à tort l'inventeur, le nom de fusil à la Pauli.

En 1832, l'armée américaine essaya des carabines de ce même système.

Bien des chasseurs de Paris ou des environs ont fait usage de fusils à la Pauli, plusieurs y ont renoncé.

En 1830 (décembre) une sorte de concours s'est établi entre deux hommes habiles. M. Robert, jeune médecin qui a le génie de la mécanique, M. Lefaucheux armurier distingué de la capitale. Des épreuves publiques ont eu pour objet de faire connaître les procédés et les effets de deux espèces d'armes de leur invention.

Le fusil Lefaucheux peut fonctionner plus longtemps, plus librement. Son fût se brise un peu en avant de la crosse, dans une direction qui en abaisse ou la crosse ou la bouche. Dans sa dislocation, la crosse emporte avec elle la culasse; l'on in-

troduit une cartouche dans le tonnerre, un bourrelet l'y arrêfe et empêche qu'elle ne glisse, ce qui occasione un coup à plomb forcé. La crosse, en se redressant, enferme la cartouche et sa réunion au canon se consolide au moyen d'une manivelle qui tourne dans la proportion d'un quart de cerole et qu'on peut appeler : la clé du canon, puisqu'elle le ferme, pour ainsi dire, à deux tours.

Le coup part suivant le mécanisme ordinaire des fusils è percussion.

Ce système d'armes ne paraît pas susceptible de s'approprier aux fusils de mémition.

Le fusil Robert n'a point de platines, ni de pièces latérales; tout le jeu, toute la réaction résultent d'un seul ressort contenu dans la crosse, ce ressort est plus grand et plus développés que le grand ressort des anciennes platines, il est fixé à un ensemble de pièces qui ont quelque ressemblance avec nos sousgardes et nos pontets. Le fût de ce fusil ne se brise point à la crosse, mais une branche courbe qui fait pontet au-dessus du tonnerre est susceptible de s'enlever ou de s'abaisser, et jouant sur deux pivots où s'attache son extrémité antérieure, elle emporte avec elle le bouton de culasse: on peut alors introduire une cartouche dans le canon, où un bourrelet la retient et produit un coup forcé. Cette cartouche contient un petit tube de cuivre garni de poudre fulminante, elle est destinée à produire, par percussion, l'inflammation.

La branche courbe ou pontet de dessus, que la main droite rabaisse après l'avoir ouverte, enserme la cartouche, et la contraint à prendre une direction telle que le tube qui enslammera la poudre, corresponde à l'extrémité du ressort qui va faire sonction de marteau. En se resermant, le pontet de dessus bande le grand ressort; ainsi, charger, et armer ne consistent plus qu'à abattre l'arme dans la main gauche pour charger, décrocher le pontet de dessus, pour ouvrir le tonnerre, prendre la cartouche, l'introduire, abaisser le pontet pour le raccrocher. L'arme

est alors prête à faire seu, point de baguette, point de capsule, point de nécessité de monter un chien au cran du bandé.

Le moyen de désarmer ce fusil est d'appuyer d'une main sur la gachette, en même temps que de l'autre main on rouvre tant soit peu le tonnerre. Le moyen de le décharger sans le tirer est de soulever entièrement le pontet et d'en retirer la cartouche par le tube de cuivre. Une image d'un système pareil se retrouve sur les gravures du mémorial de l'artillerie.

On a reproché à ces cartouches une certaine complication, un défaut de solidité, parce qu'il faut qu'elles soient accompagnées d'une espèce de chapeau en papier à peu-près de la forme du dessus d'un étui à aiguilles; la destination de ce chapeau est de prévenir les accidens qu'un choc sur le tube de cuivre pourrait occasioner, en communiquant le feu sans qu'on le voulût

La question du fusil à double orifice a été traitée dans le Ménorial de l'artillerie de 1826 et dans le bulletin des Sciences miliaires, 1827, page 32.

Le général BARDIN



#### **EMPLOI**

DES PUSÉES A LA CONGRÈVE POUR LA DÉPENSE DES PLACES.

(Voyez pour l'intelligence du texte, un front de fortification moderne.)

Un front d'attaque peut être défendu avec succès par une disposition de fusées à la Congrève, dirigée contre le couronnement du chemin-couvert et l'établissement des batteries de brêche. Pour cela des tuyaux en fer coulé destinés au tir des fusées, seront établis dans le parapet et le traverseront dans toute son épaisseur, leur extrémité intérieure aboutit au talus de la banquette. Ces tuyaux seront disposés à l'avance et établis de toise en toise sur tout le développement des ouvrages attaquables. Leur inclinaison sera dirigée contre le couronnement du chemin-couvert. Ils pourront être placés dans une direction oblique, selon que le tracé de la fortification ou les points d'attaque présumés l'exigeront.

Les tuyaux se composent de plusieurs morceaux : ainsi lorsque la banquette sera détruite pour l'établissement des pièces , la première partie du tuyau qui la traverse s'en ira avec elle.

Au moyen de ces dispositions la batterie de brêche établie contre la face droite du bastion près le saillant, sera battue de front par dix fusées de cette même face et d'enfilade par aix autres de la face gauche de la demi-lune latérale. Il en est de même pour les autres batteries.

La demi-lune est défendue par ses, seux directs, par ceux de la courtine et en outre tellement flanquée par une partie des faces des bastions, qu'elle peut être considérée comme imprenable. Si contre toute vraisemblance elle venait à être enlevée, l'ennemi ne pourrait essayer de s'y loger ni de s'y maintenir un seul instant. Il serait foudroyé par le feu d'enfilade de l'autre partie des faces vers le flanc et par tout le feu direct de la courtine, c'està-dire par 80 fusées à la fois ou 400 par minute.

On peut supposer 5 fusées au moins par minute lancées de chaque tuyau. La fusée de 33 à 34 livres dans un massif de terre battue, à une distance de 3 à 400 toises s'enfonce de 12 ou 15 pieds suivant la nature des terres. Les batteries construites de terre non battue et fraichement remuée, seront par conséquent facilement traversées et recevront selon leur emplacement respectif de 80 fusées à 110 par minute, à une portée de 25 et de 35 toises : cette distance tellement rapprochée ne permettant d'admettre que très peu d'irrégularité dans le tir.

L'expérience d'un tube de 20 pieds tel qu'on , le suppose ici n'a pas encore été faite; mais il est constant que, cette dimension donnée au tuyau imprimera à la fusée une direction beaucoup plus assurée. La longueur d'un tube ordinaire n'excède pas 5 pieds, et il est reconnu que la fusée dans son premier trajet traverse 100 toises environ en ligne directe, et que ce n'est qu'au de là de cette distance que commencent les déviations:

Les contre-batteries seulement se trouvent à une distance de 15e toises environ du feu des flancs, et par conséquent la direction des fusées contre elle pourra être moins certaine; mais il faut considérer que les pièces de ces flancs sont démontées les dernières et que leur feu sera augmenté de velui des fusées placées dans leurs intervalles.

Dans le cas où, contre toutes les prévisions de la défense, l'ennemi déterminérait un autre point d'attaque, ou si l'on jugeait nécessaire soit de donner dans certaines parties une autre direction aux tuyaux, soit d'en augmenter le nombre; un travail de quelques heures suffirait pour obtenir ce résultat en perçant le parapet au moyen d'un foret à peu-près semblable à celui en usage pour les puits artésiens.

C'est donc au commencement de la dernière période d'un siège régulier, qu'ici commencera la véritable défense de la place : c'est lorsque l'ennemi aura couronné le chemin couvert, établi et armé ses batteries, lorsqu'il sera au moment d'ouvrir son feu de brèche, que l'assiégé démasquera ses fusées. Leur feu, ou plutôt cette pluie de feu, aura bientôt bouleversé les batteries contre lesquelles il est dirigé, et les livrera sans défense, au moins pour quelques instans, aux sorties brusques, rapides, peu nombreuses de la garnison.

On distribuera des cartouches à chevrotines aux soldats destinés à faire partie de ces sorties. Il est étonnant qu'on n'ait pas songé à adopter cette disposition pour la défense des brèches et généralement dans tous les cas, comme celui-ci, où la fusillade ne peut être engagée que de près.

L'enclouage du canon ne nécessite que quelques minutes. Ainsi il sera, pour ainsi dire, impossible à l'assiégeant, quelque vigueur qu'on lui suppose, de prévenir ce résultat. Dès lors la durée du siège devient indéfinie. La place pourra succomber à l'épuisement des munitions et au manque de vivres; mais la défense de vive force aura repris sur l'attaque la supériorité qu'elle aurait dû toujours conserver.

Au reste, ce n'est point un système complet de désense qu'on a la prétention d'exposer sci; mais seulement une idée séconde dont la science pourra s'emparer. C'est à elle qu'il appartient d'en développer toutes les conséquences, d'en perfectionner les résultats et d'en déterminer l'application.

Le lieutenant général. L. V.

# HISTOIRE.

# RECHERCHES HISTORIQUES

### SUR LES BIBLIOTHÈQUES MILITAIRES.

Le maréchal de Saxe, en 1757; Bonneville, en 1762; Lolooz, en 1766, recommandent l'institution des bibliothèques militaires, et pourtant ce mot se trouve mentionné pour la première fois dans l'ordonnance de 1818 (13 mai), tant notre éducation militaire et notre législation sont peu avancées. Nous sommes, à cet égard, au-dessous des Anglais, des Autrichiens; les Néerlandais, les Prussiens, les Russes, les milices Bavaroise, Saxonne, Wurtembergeoise nous laissent loin d'elles. L'Égypte et la Turquie menacent même de nous devancer.

Honneur aux auteurs de l'ordonnance de 1818! Mais ils n'ont fait qu'effleurer la question; il renvoient vaguement aux bons ouvrages militaires que peuvent rassembler les colonels. En conchuant ainsi, c'est comme si l'ordonnance n'eût rien dit. Celle de 1822 sur l'inspection générale, n'est guère plus satisfaisante, elle veut que les inspecteurs disposent les officiers au goût de l'étude et de la lecture des ouvrages, etc.

Des intentions louables commencent à se manifester, mais des résultats positifs sont loin de se réaliser. Comment en seraitil autrement, puisqu'il n'existe pas d'académie militaire qui puisse être consultée? Puisque notre ministère de la guerre n'a pas affecté de fonds à la création de ces bibliothèques. n'a pas indiqué de catalogue à suivre, se refuse à allouer aux régimens

le prix du transport gratuit des livres dans les cas de changemens de garnison, puisqu'enfin il désignait comme bibliothécaires les aumoniers maintenant abolis. Tout est donc resté en suspens; l'amour de l'étude n'a pas été plus excité chez les officiers des corps, que les efforts des auteurs militaires n'ont été encouragés ou récompensés. Nous connaissons même dans des corps distingués des chefs distingués qui défendent aux officiers de se faire auteurs.

En 1828, plusieurs régimens de ligne avaient renoncé à avoir une bibliothèque. Différentes causes les y forcaient, l'autorité leur refusait dans les casernes un local propre à cette destination. Il n'est pas toujours aisé de louer dans les garnisons des chambres propres à recevoir des livres; ces chambres n'ont ni rayons, ni armoires, ni grandes tables; on ne sait à qui confier la garde et la surveillance des ouvrages; les retenues exercées sur les appointemens des officiers, suffisent à peine pour les dépenses de location, de propreté et de chauffage; les productions curieuses, nouvelles ou périodiques, qui sont aujourd'hui le stimulant le plus puissant, manquaient à tous les corps; les officiers en détachement ne pouvant se rendre à la bibliothèque, regardaient comme une charge, sans nul dédommagement, les retenues qu'ils subissaient. Dans les fréquens changemens de garnison, les livres se perdaient, se détérioraient par la difficulté du transport, ou par le peu de soins des encaissemens.

La garde royale, mais elle seule, n'avait pas renoncé à avoir des bibliothèques, parce qu'une partie des inconvéniens qui viennent d'être indiqués n'existaient pas pour elle; mais que sont devenues ces bibliothèques?

Et quand nos mœurs militaires s'amenderont-elles? Aujourd'hui, comme sous la Régence, comme sous Louis XV, comme sous Louis XVI, les jeunes officiers d'infanterie ou de cavalerie, manifestant du goût pour l'étude, sont l'objet des railleries de leurs camarades. Considérons les bibliothèques, non comme restreintes au seul usage des corps, puisque la question des bibliothèques mobilisables serait à débattre, mais comme appartenant à des garnisons, à des villes importantes, à la métropole.

Les livres susceptibles d'y être réunis, ont été mentionnés avec plus au moins de détails et d'exactitude par les auteurs ou rédacteurs de catalogues, dont voici principalement les noms: Alderete, Baldinger, Barbier, Beauregard, le général Bismark, M. Blesson, M. Boehm, Bourscheid, M. le général Carrion, Chaudon, M. le général Cotty, Crenius, Dschales, M. Decker, M. le général de La Roche-Aymon, Deligue, Desessarts, M. le chef de bataillon Doisy, Duvernois, Ersch, Gassendi, Grassi, Guarnieri, M. Geuss, Heinsius, Horneck, Keenig, Krug, M. Labaume, Lagardiole, Lipenius, Loen, Losrios, M. Mandar, Marini, le Mémorial Topographique nº 2, Mueller, Napione, Naudée, Nikolaï, Pfingstein, Reufs, Rosenthal, Saint-Remy, Scheibel, Scharnhorst, Sturm, M. le général Vaudoncourt, Venturi, Wagner, Walther, Warnery, Wolf (Christian), Zichen. Une bibliographie critique se trouve aussi dans un traité allemand anonyme, imprimé en 1826 sous ce titre: De la Littérature et de la Bibliographie Administrative.

Tels sont les écrivains, les indicateurs ou les professeurs qui peuvent guider dans le choix des lectures utiles; mais presque tous les catalogues de cette bibliographie datent à peine du commencement du dix-septième siècle, et ne peuvent, à l'exception de quelques traités modernes, satisfaire que les seuls lecteurs qui s'occupent de l'artillerie et du génie; les autres parties de l'art offrent des lacunes nombreuses qu'on ne peut parvenir à combler qu'en recourant au Journal de la Librairie, à la Bibliographie de la France, à la Revue Encyclopédique, aux publications annexées aux journaux militaires, et en général aux notices qu'on appelle Catalogues Officieux. Tels sont les répertoires publiés par les libraires ou les bibliophiles d'Europe : Anselin, Barbier, Baumgaertner, Borel, Brunet, Cotta; Duemm-

ler, Egger, Eggerton, Enselin, Fevret, Houbnes, Lakinton, Mittler, M. Rumpf (J. H. F.), Sander, M. le général Valentini.

Quant aux résumés bibliologiques en général qu'on pourrait compulser, ils sont indiqués dans M. Courtin (Encyclopédie Moderne, au mot bibliothèque).

Il existe une production de Zurlauben qui est intitulée: Bibliothèque Militaire, comme le sont d'autres productions de 1743, de 1770, de 1783, et celle de Groeben; mais il ne faut voir dans leur titre qu'un mot de fantaisie, et n'en rien attendre de bibliographique.

Depuis plus de quatre-vingis ans, le mot bibliothèque militaire retentit vainement dans nos ouvrages dogmatiques. Les gouvernemens d'Europe n'ont prêté que bien tard l'oreille à cet appel. Frédéric II y a répondu le premier. Il avait fait établir une bibliothèque dans plusieurs régimens, et il avait enrichi surtout celle de l'arsenal de Berlin; mais les livres étaient achetés au moyen de retenues sur les appointemens des officiers. Ce moyen est insuffisant, mesquin, et plein d'inconvéniens.

Une notice savante et curieuse, sur cette branche aujourd'hui si perfectionnée en Prusse, se trouve dans le Journal scientifique et historique Militaire de Berlin (1831), et dans le Spectateur Militaire (tome 12, page 29).

La bibliologie militaire française était dans un état de nullité absolue, quand l'Encyclopédie de 1785 a publié à l'égard des bibliothèques un article estimable; mais il est dans la destinée des Français de n'émettre que des vœux longtemps stériles, de ne les former qu'au profit des autres milices, et de ne préparer les progrès de l'art militaire que pour en recevoir les perfectionnemens des mains d'autrui; aussi sommes nous réduits à reconnaître combien, à l'égard des bibliothèques, la France est en arrière des milices du Nord. Il n'en peut être autrement dans notre armée dépourvue comme elle l'est d'un code militaire et d'un système fixe de législation. Nourriciers de l'Europe nous languissons dans la disette.

Nous avons une seule bibliothèque, c'est celle du dépôt de la guerre, trésor amassé par hasard, enfoui depuis un siècle, et inconnu de celui-ci. On a vu longtemps le soupçon veiller à ses portes, et les approches en étaient officiellement interdites à la plupart des officiers qui en sollicitaient l'entrée. C'était une librairie confuse, un entrepôt dépourvu de catalogues raisonnés, et pauvre d'ouvrages modernes. C'était une institution restée indifférente à la marche des temps, aux progrès des milices voisines, aux publications des ouvrages écrits en langues étrangères. Elle a eu pendant longues années pour bibliothécaires plusieurs évèques et des abbés. C'était pour ces ecclésiastiques une douce sinécure. Des dispositions plus sages, des locaux plus convenables, une organisation mieux dirigée, méritent qu'on les signale; mais le bien à faire est loin d'être fait.

En opposition à notre longue incurie, il faut citer l'Angleterre; c'est le pays d'Europe qui possède et entretient les bibliothèques militaires les plus précieuses par le choix et la vérité des ouvrages modernes, quoiqu'elles soient fondées pour ainsi dire depuis hier. Telles sont celles de l'école d'état-major du Sénior Department, et de l'école du génie de Chattam. Elles se composent de tous les livres militaires anglais, allemands, français, etc., et s'augmentent de tout ce qui paraît, soit comme production complète, soit périodiquement.

Gibraltar surtout a une bibliothèque magnifique qui a mis à contribution la France et les deux mondes. Quand le gouvernement a su que la garnison voulait la fonder, il en a fait avec libéralité les premières dépenses. Aujourd'hui, les officiers l'entretiennent à leurs frais.

La Prusse, si elle a des bibliothèques moins riches, que l'Angleterre, en a un bien plus grand nombre. La Russie, l'Autriche, la Suède, le Danemark, ne restent pas indifférens à de tels exemples.

Le Gal BARDIN,

### DE L'UTILITÉ DE L'HISTOIRE DE LA GUERRE

COMME MOYEN D'INSTRUCTION.

#### Allgemeine militär-seitung.

De nos jours on est arrivé à cette conviction, que l'efficacité militaire de corps de troupes détachés, considérés dans leurs rapports avec la masse, pouvaient être sous ce point de vue l'objet d'un examen raisonné; car un membre détaché d'un tout, et examiné en lui-même, n'est qu'une force proportionnelle dont le facteur est inconnu. D'après ce principe, on a regardé comme indispensablement nécessaire d'étudier l'effet d'une masse, avant de s'engager dans l'appréciation de celui produit par des parties séparées dont le cercle d'activité est déterminé par elle.

Le meilleur moyen se trouve dans l'histoire de la guerre dans laquelle la masse, mais aussi toutes les parties qui lui appartiennent, agissant de concert avec elle ou séparément, sont personnifiées. C'est aussi par elle seule qu'on peut apercevoir l'influence que l'action des corps séparés a sur l'entreprise générale, et comment l'appréciation de cette influence peut servir de règle au commandant de ces corps lorsqu'il ne peut plus être dirigé par des instructions précises.

La masse des faits, la multitude des circonstances et de relations influentes rendent problématique, sous ce point de vue, l'utilité de l'histoire de la guerre, car il faut des connaissances et une perspicacité militaires toutes particulières, pour se rendre un compte exact d'après les causes et les opérations, des suites prochaines et éloignées des entreprises militaires. Aussi trouve-t-on très-peu d'officiers qui possèdent assez de courage, de perséverance et de science pour surmonter toutes ces difficultés; les enseignemens de l'histoire deviennent inutiles, et la science de la guerre ne fait que des progrès lents, quelquefois même elle rétrograde.

Le nombre de ceux qui se rendent parfaitement compte de ce qu'on doit apprendre dans l'histoire est encore plus petit. Le plus grand nombre croit qu'il en est de l'histoire de la guerre comme de celle des événemens politiques, et qu'on n'a qu'à rapprocher les principaux événemens de leurs causes les plus immédiates, pour pouvoir soutenir ou renverser des théorèmes, ou seulement en parler. Cette manière de voir est fausse. L'utilité de l'histoire de la guerre doit être d'une nature pratique; mais cela dépend d'un bon système d'enseignement sans lequel le succès est précaire; et notre intention est de développer nos idées sur ce sujet.

### Points de vue généraux.

- 1° Connaissance des événemens de la guerre, comme moyen d'étendre le cercle d'idées militaires, et de poser les limites dans lesquelles les parties séparées de l'efficacité militaire doivent être fixées, classées et cultivées avec plus ou moins de soins, suivant leur importance.
  - 2º Étude de tout le système suivi par un grand général.
- 3° Étude d'une méthode de guerre particulière; celle des Américains du nord; celle de Français pendant la révolution; celle des Espagnols dans leur lutte contre Napoléon.

La différence entre le système et la méthode dans les relations et la conduite de la guerre, demanderont une explication plus détaillée. Elle consiste surtout en ce point, que dans le système dominent les principes, dont la suite nécessaire se prononce dans toutes les actions ordonnées par le général en chef, pendant que la méthode résulte d'un mode d'action souvent contraire. Aussi est-il beaucoup plus facile d'étudier une méthode qu'un système de guerre; mais il est incomparablement plus important d'approfondir celui-ci, car la plupart des gens ne s'attachent trop souvent qu'à la forme extérieure de l'action, en perdant de vue son but, et par là ils deviennent incapables de modifier cette forme, suivant le but différent qui doit être atteint. Celui qui a étudié les guerres faites pendant les deux derniers siècles nous comprendra sans commentaires.

Cependant pour être plus clairs, nous allons faire un parallèle rapide entre Napoléon et Frédéric II.

Le système de guerre de Napoléon s'appuyait sur ce principe: anéantir les forces de l'adversaire, ou les affaiblir tellement qu'il fût forcé de se mettre à la discrétion du vainqueur. Toutes ses actions tendaient à ce but; aussi, non seulement cherchait-il toujours des combats décisifs, mais encore afin de les rendre aussi décisifs que possible, il n'entreprenait que les sièges tout-à-fait indispensables. Son mode d'action souvent répété consistait, stratégiquement, dans la réunion inattendue de grandes masses, et dans leur marche rapide contre les points les plus importans du système défensif de l'ennemi, ce qui en général menaçait de suite la capitale; tactiquant dans la rupture de la ligne de défense de l'ennemi, ce qui amenait ordinairement l'anéantissement d'un des principaux corps isolés, et une poursuite acharnée de l'armée battue. Lorsque les forces de l'ennemi étaient vaincues, son territoire devenait une proie facile.

Le système de guerre de Frédéric s'appuyait sur ce principe, trainer la guerre en longueur en épargnant ses troupes.

et affaiblissant ou fatiguant celles de l'ennemi, parce que son armée n'était pas aussi considérable, mais tenait mieux que celle de ses adversaires auxquels il manquait le levier d'alors, l'argent. Aussi espérait-il sortir vainqueur de la lutte ; ce qui arriva. Si Frédéric eût voulu conduire la guerre d'après les mêmes principes que Napoléon, il aurait poussé ses adversaires plus puissans à des efforts beaucoup plus grands, et probablement il eût été bientôt vaincu. On ne peut pas dire cependant que si Napoléon eut suivi le système de guerre de Frédéric, il n'eût pas réussi; mais il ne pouvait convenir à son génie puissant, il voulait obtenir de plus grands résultats, et il en avait les moyens. Que ces moyens se soient à la fin trouvés insuffisans, ce ne serait pas une raison pour blamer son système. Le mode d'action ou la méthode militaire souvent variée de Frédéric était de menacer continuellement les flancs de l'ennemi et ses points de jonction, parce qu'il savait que ce moyen suffisait pour l'engager à la retraite, et que lui-même pouvait alors employer ses troupes avec avantage et sans grandes pertes. Seulement quand ce moyen ne réussissait pas, que de fausses positions de l'ennemi lui assuraient la victoire, ou que les circonstances l'exigeaient, Frédéric livrait le combat, et alors il n'y avait pas moins de sang repandu que dans les batailles de Napoléon.

La suite des temps a seule prouvé combien il était important de distinguer les principes du mode d'action. On se servit contre la France de la méthode de guerre de Frédéric, sans se trouver en position de pouvoir agir suivant son système. Au lieu de frapper un coup décisif sur les bandes indisciplinées qui composaient l'armée révolutionnaire, on se conduisait envers elles comme en face de l'armée du monde la plus régulière. Il paraît qu'on ne comprit pas que dans ce cas on devait suivre une toute autre marche. Mais à cette époque formaliste, l'esprit prenait très-peu de part aux opérations, et on doit avouer qu'en France l'esprit militaire avait des racines bien plus profondes qu'en Allemagne. On triompha cependant quelquefois; mais on perdit la partie, et on dut subir le joug du vainqueur. Pour être bien convaincu que les préceptes de l'ancienne école eurent une grande part à ce résultat malheureux, il suffit de lire les dispositions de Macks au combat près de Turcoing, et de les comparer avec celles du prince d'Orange et du feld-maréchal de l'empire dans les deux batailles près de Fleurus. Elles se ressemblent comme jumelles, sont le résultat du même esprit, et appartiennent à la même école.

Ce que nous avons désigné ici par système et méthode de guerre, est souvent appelé par d'autres écrivains, caractère de guerre. Quelque juste que puisse être cette dénomination, cependant nous donnons la préférence à la distinction entre le système et la méthode, parce que l'esprit et la forme doivent être l'objet d'examens separés, quoiqu'ils soient liés intimement.

Il doit être évident pour tout homme qui comprend la chose, que celui quiveut étudier l'histoire de la guerre sous ces deux derniers points de vue, doit être bien au-delà des premiers principes de la science militaire. Le premier point de vue convient surtout aux écoles militaires et aux commençans, afin qu'il ne se laissent pas égarer sur leurs capacités et leur destin futur par lès récits d'écrivains qui ont traité l'histoire de la guerre comme un roman. Ils ne doivent pas non plus se borner au simple enoncé des faits, car c'est une matière morte; mais on doit autant que possible, par la discussion des causes avec lesquelles doivent s'accorder les suites prochaines et éloignées, se former peu

à peu aux talens militaires. A mesure que le grand tableau historique se développe aux yeux du commençant, son regard devient plus penétrant; il apprend à déduire des entreprises elles-mêmes les relations et les liaisons opposées; il devient plus attentif à l'issue des événemens, et ce n'est plus en tâtonnant qu'il arrive aux nombreux moyens par lesquels l'intelligence militaire se murit, et à l'aide desquels on acquiert un tact sur, qui n'est donné qu'à quelques enfans gâtés de la nature, et qui n'est chez le plus grand nombre que le résultat d'études profondes.

### Points de vue particuliers.

Ils sont nombreux. Avant qu'en ne fixe le point de vue sous lequel une étude doit être envisagée, il faut naturellement que son but soit bien clair; autrement on marcherait au hasard, et on n'obtiendrait point de résultat. Et ici se présente la question de savoir si on doit d'abord embrasser tout l'art de la guerre, ou seulement quelques-unes de ses parties, comme l'administration, la stratégie, la tactique, la fortification, etc. Un choix arbitraire fait parmi ces différentes branches de connaissances conduirait à des aperçus partiels, car même dans l'opération de tactique la plus simple, la relation stratégique, c'est-à-dire le but du combat, ne doit jamais être perdu de vue.

Sans nous astreindre à une classification scientifique, ce qui du reste n'est pas très-possible, nous allons indiquer les différens points de vue qui peuvent devenir l'objet d'un examen plus ou moins attentif.

1º Influence du motif politique, aussi bien sur le choix du plan de campagne, que sur la suite des opérations.

- 2º Influence retardatrice ou accélératrice des moyens de subsistance des armées.
- 3º Propriétés du théâtre de la guerre; influence des rivières, des défilés, des places fortes, des camps retranchés, des fortifications passagères, de l'état météréologique, gelée, pluie, sécheresse, sur la suite des opérations, aussi bien en général que dans les entreprises isolées.
- 4º Influence des lignes d'opérations fournies par la nature ou choisies librement, ce qui comprend nécessairement la discussion de l'étendue, de la valeur et de la solidité de la base de l'opération.
- 5° Effet stratégique des combats gagnés ou perdus, d'après les rapports de temps et de lieu.
- 6° Influence de la durée et de la direction de la poursuite ou de la retraite sur les rapports stratégiques des corps ou armées séparés.
- 7° Changement de l'état des deux armées; d'où il suit que l'une continue sa retraite dans l'intérieur du pays, principalement à cause d'une supériorité marquée ou du manque d'une espèce d'armés.
- 8º Caractère du général en chef, et son influence sur les opérations.
- ge Alternatives de la guerre de position, surtout en ce qui regurde la conservation des troupes.
- 10° Comparaison des suites qu'entraine avec elle la liaison avec la base primitive, tant pour les attaquans que pour les défenseurs.
- 116 Suite des retards éprouves sur les principaux points du théâtre de la guerre, pendant que l'adversaire s'avance dans le pays ouvert.
- 12º Recherche de l'influence possible de la position choisie, surtout le revers des montagnes. Comparaison de

cette influence avec celle d'une position dans la plaine ou dans la vallée.

- 13° Suites politiques et stratégiques de l'occupation de la capitale.
- 14° Suites générales d'une levée en masse dans le pays ennemi, après la perte d'une bataille ou celle de la capitale.
- 15° Usage tactique des troupes dans toutes les opérations militaires.
- 16° Suite d'une méthode prédominante dans l'attaque des retranchemens, des places fortes, des camps retranchés, du plat pays.
- 17° Influence tactique de la supériorité d'une espèce d'arme; artilleurs, cuirassiers, lanciers, etc.
- 18° Avantage de la supériorité de certain matériel; obusiers, artillerie légère ou à longue portée, etc.
- 19° Effets de certains projectiles, comme susées à la congrève.
- 20° Suites tactiques d'une défense opiniâtre de villages, ou de leur abandon complet quand cela est possible.
- 21° Influence du caractère national sur le genre de lutte qui a été choisi.
- 22° Effet des démonstrations, diversions et attaques portées par des parties séparées sur les opérations générales.
- 23° Valeur des dispositions prises pour la sûreté des corps surpris.
- 24° Recherches de l'influence que les circonstances fortuites ont sur la réussite ou l'insuccès des entreprises tactiques.
- 25° Durée des combats isolés, avec un examen attentif du nombre de troupes des deux côtés; des espèces d'armes

et des dispositions; de l'état du terrain et de l'atmosphère; de l'effet moral produit par les réserves restées intactes; des nouvelles apprises pendant l'action.

Ce serait cependant une peine superflue que de vouloir citer toutes les différentes causes de la victoire; mais toutes celles-ci doivent être examinées avec un égal soin, si on veut que l'histoire de la guerre soit véritablement instructive.

Plus la position de celui qui façonne à son usage ce moyen d'instruction est élevée, plus son influence tactique est grande, plus aussi doit être étendu son cercle d'observations. Ce cercle cependant doit en certains points se resserrer d'autant plus qu'on arrive à certaines relations particulières de la guerre; ou en d'autres termes, quand on a pénétré toutes les causes agissantes, alors arrivent les suites qui en ont découlé. Par là, il devient possible de considérer comme un tout la conduite d'une guerre, et d'en saisir l'esprit. N'oublions pas cependant qu'un examen éclairé et une appréciation exacte de toutes les causes déterminantes exigent dans le jugement des relations militaires, un talent rare et une grande habitude qui ne s'acquièrent pas dans quelques mois. Mais aucun autre moyen d'instruction n'est suivi d'une utilité aussi sûrement pratique, et ne prévient mieux contre les fausses théories, que l'histoire de la guerre. Les difficultés de telles études disparaissent tous les jours quand on marche méthodiquement, et qu'on a soin d'y réunir les rameaux tactiques et stratégiques. Tout fruit demande, pour murir, du temps, et des circonstances favorables. Et que penserait-on de l'état militaire, si le contenu souvent à moitié digéré de quelques livres élémentaires, et un peu de l'intelligence accordée à tout homme qui a son bon sens, suffisaient pour être un officier distingué?

De cet énoncé rapide des difficultés de l'histoire militaire. il suit nécessairement que l'on ne peut espérer la suivre avec succès, que lorsqu'elle est mise en ordre et conduite par une main habile. Toute lecture et tout examen faits sans plans, ne peut que jeter de la confusion dans les idées au lieu de les éclaircir. Il paraît donc, en examinant superficiellement l'état de l'instruction de l'officier, que dans les. écoles militaires on cherche seulement à répandre les connaissances générales, et que pour la plus essentielle de toutes, la connaissance de l'efficacité militaire, on l'abandonne aux études privées des jeunes officiers. Une telle étude privée ne peut convenir à la plupart, et ceux qui la tentent se retirent bientôt, parce qu'il leur manque cet aperça plus élevé de la guerre, sans lequel un tel travail devient nécessairement illusoire. Nous ne pouvons regarder comme de quelque valeur, l'objection qu'un grand nombre d'officiers s'est formé de cette manière; car cela dépend non seulement d'un très-heureux choix de livres, mais encore d'une persévérance fort rare. Si en outre on veut se donner la peine de rechercher le degre de la science militaire de ces officiers, on sera bientôt convaincu qu'on ne peut en dire grand' chose. Et encore l'expérience de la guerre, qui cependant ne produit que des résultats partiels, et des observations souvent contradictoires, comme on a tous les jours l'occasion de s'en convaincre, leur a-t-elle rendu les services les plus importans.

Après avoir prouvé la nécessité d'une instruction pratique pour les études militaires, il nous reste à donner les moyens d'y arriver.

Toutes les théories militaires ne sont pour la plupart que des bulles de savon quand l'appui de l'histoire leur manque; car tout ne se peut déduire de la nature des choses, et dans beaucoup de cas on ne peut obtenir de conseils que de l'expérience, c'est-à-dire de l'histoire. Elle est donc en quelque sorte la manière dont la théorie tire ses principes, et ceux-ci ne deviennent que trop facilement des idées creuses quand on les considère dans leur nudité. Celui qui confie ses pensées au papier, peut à son gré les rectifier et les étendre; mais s'il les écrit sur le sable ou dans l'air, elles deviendraient bientôt indéchiffrables. Il en est ainsi des théories de la guerre quand elles sont faites sans le secours de l'histoire. Qui n'a pas l'instruction historique suffisante, ne pourra saisir les préceptes de la théorie, ni les conserver en soi.

Nous regardons donc les connaissances historiques militaires comme faisant partie de l'instruction théorique, en tant qu'elle s'occupe de la guerre en elle-même, et non de la construction technique des armes et des fortifications. Mais un seul combat peut être considéré sous vingt points de vue différens, et si son examen doit servir de moyen d'instruction, alors l'efficacité des différentes espèces d'armes dans tous leurs rapports doit être rendue lucide. Si on suivait une telle méthode d'instruction, elle serait tout à fait vicieuse, et ne serait bonne qu'à troubler la cervelle. Il reste bien assez de choses sans cela qui ne peuvent être éclaircies que par l'histoire.

Pour ne pas être en contradiction avec nous-mêmes, nous devons remarquer ici que nous regardons comme indispensablement nécessaire de partager l'instruction historique militaire en différentes périodes, dont chacune a une tendance particulière, que nous allons rapidement esquisser,

La première période doit seulement fournir matière pour des considérations générales sur toutes les parties de la guerre, afin de rendre le commençant familier avec le do-

maine étendu de la guerre, autant que l'histoire peut en fournir l'occasion.

La seconde période s'appuie sur un but plus déterminé, la tactique. La liaison politique et stratégique n'a besoin que d'être esquissée, et on ne doit entrer dans ses détails que dans les batailles et combats. L'information tactique suivant dans le même espace de temps produira une instruction convenable, selon que la matière le comporte.

La troisième période marche bien plus en avant. Icr viennent les rapports stratégiques, le classement des opérations, l'effet des relations topographiques et aunosphériques. On entre encore plus dans le détail des combats, et on doit examiner l'effet des qualités personnelles des généraux et des troupes, pour marcher d'un pas égal dans l'instruction théorique, c'est ici que la théorie de la guerre d'avant-postes et de leurs engagemens doit trouver sa place ainsi que la théorie et l'application de la fortification de campagne, et de tout ce qui concerne l'ingénieur.

Si on suppose que chaque période dure une année, on aura fixé un temps suffisant pour que chaque officier, après qu'il se sera fortifié dans la partie technique, et sera bien instruit de ses devoirs de service, pourra avancer avec succès, et ne sera plus si facilement exposé au danger d'être égaré par de fausses théories. Par une acquisition aussi méthodique de l'instruction historique, on évitera les écueils de la théorie, ét dans le temps le plus court possible on obtiendra les plus grands résultats.

On pourrait objecter, il est vrai, que dans cette méthode nous avons plus considéré le général futur que le lieutenant. Mais, quand dans le développement d'un plan d'éducation on voudra seulement apprendre ce qu'un lieutenant doit savoir en temps de paix, les gens qui émettent cette opinion, pourraient bien n'être pas dans un moindre embarras, s'ils devaient faire voir quelle utilité pratique un lieutenant de cavalerie ou d'infanterie peut tirer de la poésie,
de la littérature, de l'histoire politique, de la statistique,
de la géographie physique et mathématique, de la physique,
de la chimie, de la science de l'artilleur et de l'ingénieur,
et de quelle branche de ces connaissances il pourra avoir à
faire usage dans ses fonctions. Ne pourrait-on pas leur dire
ici avec une égale raison: il paraît qu'on a le dessein d'avoir
des poètes, des littérateurs, des hommes d'état, des géographes, des physiciens, des chimistes, des artilleurs et des
ingénieurs, plutôt que des lieutenans de cavalerie et d'infanterie, qui n'ont besoin de savoir que le maniement de
leurs armes et de leurs chevaux, et la formation et la
conduite de leur section?

Un lieutenant parle et écrit toujours en prose, et c'est tout au plus s'il se permet la déclaration d'amour en vers. La connaissance de la littérature militaire lui est évidemment plus utile que celle des belles-lettres. Jamais dans le cours de son service, il n'aura à faire usage de la rhétorique et de la déclamation, car il ne s'adressera aux recrues que dans le langage le plus simple; et dans les momens décisifs devant l'ennemi, quelques juremens bien accentués produiront plus d'effets que les périodes les plus ronflantes. L'histoire politique n'a d'utilité que pour les hommes d'état et les diplomates.

L'utilité des autres sciences dont nous avons parlé est tout aussi problématique. Les instructions militaires les plus élevées, enseignent au lieutenant, quand par hasard il marche isolé, la conduite qu'il doit tenir en route, et les moyens de pourvoir aux besoins de sa petite troupe. Les boulets ennemis lui diront où est la limite politique. L'artillerie ne demandera jamais à un lieutenant d'infanterie, comment on fait la poudre et les fusils dont il se sert, et la seule chose qui lui importe est que les soldats tirent bien, et sachent profiter du terrain. L'effet de l'atmosphère sur la force expansive de la poudre et sur la sûreté du tir, indiquera plutôt et mieux au tireur ce qu'il doit faire, que les dissertations savantes de son lieutenant, quand il connait son fusil et qu'il tire avec réflexion, il saura bientôt comment il porte. Qu'importe à un lieutenant qu'une place soit fortifiée suivant le système de Vauban, Montalembert, ou Cormontaigne. S'il doit s'emparer d'une redoute ou la défendre, son instruction mathématique ne pourra en rien contribuer au succès ; il devra seulement compter sur les moyens mis immédiatement à sa disposition, et savoir tirer profit des fautes de l'ennemi.

Il pourrait bien être permis de demander ici à quoi servent toutes ces connaissances, quand on ne veut considérer que le cercle d'activité très-limité d'un subalterne. Beaucoup de colonels qui n'en savaient pas tant qu'un élève de première année de l'école militaire, ont conduit avec un grand discernement devant l'ennemi leur régiment et même une brigade. Mais ces braves ignorans avaient acquis un certain tact par l'usage et l'expérience. Tout leur être entièrement absorbé par une idée, la guerre, avait fini petit à petit par en tirer des principes pour agir. Ce que l'expérience est à la pratique, l'histoire l'est à la théorie, qui par là est en quelque sorte conduite dans la vie pratique. L'histoire et la théorie tendent au même but, conduisent à la guerre avec la confiance dans les événemens, ce qui est le point le plus élevé que toutes les deux ensemble puissent atteindre. Le personnel agissant fait le reste; car toute science n'est pour celui qui agit qu'une munition, une arme mise dans le main

du combattant. Le jeune officier deviendra donc confiant dans son élément, la guerre; ce qui est le résultat le plus important de la théorie. L'expression confiant dans son élément, a une signification si pratique, qu'on ne peut assez s'étonner qu'on éloigne le commençant de son élément futur, comme on ne le fait que trop souvent. On lui apprendra cent choses sans doute fort belles, mais on lui parlera à eine de l'élément dans lequel il doit se mouvoir. L'officier doit chercher à atteindre le but tactique, et il connait à peine l'efficacité des moyens tactiques qui est aussi variée, d'après le temps et les circonstances, que celle des médicamens sur le corps humain. Et voilà ce qu'on veut abandonner à l'étude privée?

Nous repousserons cependant le reproche qu'on nous ferait d'avoir voulu critiquer les connaissances dont nous avons parlé précédemment. Il ne peut y avoir qu'honneur et profit pour les officiers, quand ils ont à un degré élevé des connaissances générales et militaires. Nous voulions seulement prouver que la tendance scientifique des écoles militaires est partout au-delà de ce qu'exige le cercle limité d'activité d'un lieutenant, tandis qu'elle n'est que ce qu'il faut dans les sciences qui agissent sur la valeur de son action à la guerre. Cette mauvaise direction dans le choix des moyens d'instruction pour les officiers s'explique de la manière suivante.

On croit, 1° que pour faire un officier capable, l'acquisition de connaissances positives est non-seulement indispensable, mais que même elle est suffisante; 2° que la conduite convenable dans le combat se trouve d'elle-même, et qu'elle ne peut être l'objet d'aucun examen théorique; 3° que les objets d'instruction militaire doivent se borner au cercle d'activité des subalternes; 4° que la participation à un cercle d'activité plus élevé ne sert qu'à le rendre mécontent de son sort, et à lui faire critiquer ses supérieurs.

Quant à ce qui concerne le premieret le deuxième point, l'histoire de la vie des généraux le plus généralement fameux y répond suffisamment. Et si nous voulions nous appuyer sur des autorités, il nous suffirait de nommer Gouvion de Saint-Cyr, Clauseritz et Valentin, qui, avec d'autres officiers. instruits, sont d'avis que les connaissances positives sont trèssuperflues et souvent même nuisibles, et que le véritable esprit militaire doit se développer et se former d'après l'objet lui-même. Le troisième point prouve qu'on n'a pas encore appris à distinguer ce que le commençant pouvait apprendre par la voie théorique, et par l'usage des troupes. Quant au quatrième point, il demande un examen plus approfondi.

De tout temps, il y a eu des critiques mécontens et malintentionnés. Quand un jeune peintre ou un statuaire soumet à un examen critique les constructions du corps humain, il veut seulement apprendre à connaître les relations. des différens membres entre eux, et aucun homme sensé ne dira qu'il veut blamer le créateur. Quand l'homme qui étudie la guerre, sera conduit à examiner sous le rapport critique une opération de tactique, un combat, une bataille, il n'aura raisonnablement d'autre dessein que de le mettre à même de connaître les rapports des différentes troupes agissantes; de voir les circonstances étrangères influentes; de saisir les différens points de vue sous lesquels les choses peuvent être considérées, etc. Par là, il lui parattra clair que celui qui agit se trouve dans une toute autre position que celui qui juge; car il sait également bien ce qui appartient à l'un et à l'autre parti, tandis que l'un des adversaires ne connaissant bien que ce qui le regarde, le reste n'a pu avoir aucune influence sur les déterminations. A mesure qu'il

qui tout différerait, mœurs, lois, cultes, langues, climats?

Nous admettons que l'industrie de l'homme rapproche de plus en plus les distances; qu'une ligne télégraphique soit établie d'Edimbourg au cap de Bonne-Espérance; que mille bateaux à vapeur circulent autour du globe; qu'un étonnant chemin de fer conduise de Paris à Pékin en vingtcinq jours, que par un prodige plus grand encore, et que nous sommes loin de croire impossible, quelque nouvel Icare trouve enfin le moyen de diriger à volonté des bateaux aériens dans cette vaste route à trois dimensions, qui n'exigera ni ingénieurs, ni impôts, ni entretien; tout cela ne rapetissera pas encore assez le globe. Si le conseil des Amphictions n'a prévenu aucune guerre dans le sein de la fédération grecque, si, malgré la diète germanique, plus d'une dissension sanglante a éclaté au sein de l'Allemagne confédérée; combien n'est-il pas mille fois plus difficile encore qu'un gouvernement commun puisse convenir à toute la terre?

On sait ce que fut l'Italie sous le joug des Romains; on sait ce qu'eurent à souffrir les malheureuses et nombreuses régions qui partagèrent le triste honneur d'être comptées au nombre de leurs provinces.

On a va, dans tous les siècles, les puissances ne grandir qu'en écrasant ce qui les entoure, et l'on n'est pas encore désabusé d'un empire unique, d'une paix universelle? Et qu'y gagnerait-on? Lorsque les Péruviens crurent avoir soumis toute la terre connue, des hommes, dont ils ne soupconnaient pas même l'existence, sortirent de l'océan et les ègorgèrent par millions. Si jamais la terre pouvait être réunie sous une même domination, ne doutons pas que des conquérans surnaturels ne descendent de quelque autre planète, plutôt que de croire que notre globe puisse jouir

d'une éternelle paix qui ne nous paraît pas être entrée dans les desseins de celui qui a tout créé.

Oui nous l'avouons, nous sommes bien loin de partager cette idée, fort erronée selon nous, qu'une longue paix est profitable aux nations. Beaucoup de gens ont pensé et ont écrit que les temps dont l'histoire ne dit rien furent les plus fortunés. Nous ne pouvons nous soumettre à cette opinion. Si les époques de gloire parlent de sang, celles où régna un calme apparent semblent empreintes d'un germe pestilentiel qui se résout par ces trois mots, lâcheté, misère, oppression. C'est en vain qu'on veut obscurcir la vérité: les peuples guerriers sont toujours les plus vertueux, et par conséquent les plus heureux. Peu de chose suffit à leur bonheur. S'ils ne sont pas riches, ils ont moins de désirs, ce qui vaut infiniment mieux. La sobriété, l'honneur, la franchise, le courage, la générosité, la pitié pour le faible, l'amour du pays, le mépris de l'or et de ces superfluités qui nous rendent esclaves de la civilisation, telles sont, en général, les vertus qu'on a de tout temps admirées chez eux. Quel spectacle bien différent nous offrent ces nations qu'une longue paix a corrompues! Là, au milieu d'une population sans nobles projets, sans but sérieux, l'esprit se rétrécit, l'âme s'avilit, la dignité de l'homme se perd. Alors commence le règne des femmes et des courtisans, alors le lache, qui sait ramper, se sert du brave qui n'a que son mérite, comme d'un marchepied pour parvenir au fatte des honneurs. L'or devient la source du pouvoir, de la considération, des plaisirs; et pour avoir de l'or, le faible est pillé, la pudeur sacrifiée, le sang même versé s'il est nécessaire. C'est ainsi qu'une surface, unie en apparence, cache une profonde corruption que le microscope ou l'œil pénétrant d'un observateur peuvent seuls apercevoir. Mésionsnous donc de ces règnes d'Astrée, qui n'ont d'autre fondement que l'imagination des poètes et l'ignorance des causes qui agissent le plus sur le cœur de l'homme. Si l'eau n'est agitée elle se corrompt: telle est, telle sera toujours l'image de la société. Les Sybarites avaient fondé des prix pour ceux qui inventaient quelque nouvelle jouissance: les Sybarites devinrent les esclaves du premier qui daigna les asservir. Voilà où nous conduiraient les théories des amis exclusifs de la paix et d'un prétendu progrès qui n'est qu'une dégradation morale.

Mais si l'esprit de l'homme s'agrandit pendant les temps de guerre, qu'on ne croie pas que ses intérêts matériels soient en souffrance. Que l'on compare le long règne de Louis XV aux vingt-cinq ans de la révolution française, et que l'on nous dise si la population, l'industrie, les lumières, l'aisance générale, la faculté de payer les impôts ne se sont pas accrus d'une manière étonnante dans cette dernière période, tandis que tout est resté faible, morne, stationnaire dans l'autre (1). Les Romains n'ont-ils pas tout gagné dans la guerre? N'ont-ils pas tout perdu dans la paix, tout jusqu'à leurs vertus? Que l'on ne nous objecte pas l'histoire déplorable du Bas-Empire et ses guerres interminables sans résultat; elles prouventau contraire en faveur du principe que nous avançons. Dès que les indignes fils des premiers Romains, amollis par le luxe et l'oisiveté, dédaignèrent les armes comme un fardeau que le misérable seul devait supporter, et chargèrent des hordes étrangères du

<sup>(1)</sup> On a fait la guerre sous le règne de Louis XV, mais ces guerres rares, peu nationales, et mollement soutenues n'ent rien de comparable à celles de la révolution. Nous ne voulons pas attribuer la prospérité d'un peuple à la guerre seule; nous pensons seulement qu'elle y contribue beaucoup, lersque tout le peuple y prend part et s'y intéresse vivement.

N. 13. 2º SÉRIE. T. 5. JANVIER 1834.

soin de leur défense; la vertu; sans asile dans les cités, vint se réfugier dans les camps des barbares. A eux alors la domination ! Toutes ces longues plaintes que font les historiens ne prouvent qu'une seule vérité: malheur aux peuples à qui les arts et le luxe font négliger les armes.

Ne nous en rapportons donc pas aveuglément à ces industriels, ces manufacturiers, ces agriculteurs, producteurs utiles, philantropes bien intentionnés, mais pour qui l'intérêt présent est tout; qui demandent à quoi sert un soldat, et qui oublient que s'ils dorment, s'ils vivent, s'ils travaillent en sureté, ils ne le doivent qu'à ceux qui veillent pour eux à la frontière. N'en croyons pas ces zélés mais aveugles disciples d'une nouvelle religion, qui rêvent une association universelle, et dont les principes de paix n'aboutiraient qu'à nous ravaler au niveau des Quakers, qui n'ont perdu leur rang de citoyens que parce qu'ils ne voulaient pas se hattre, au niveau des adorateurs de Brama, qui ne sont devenus le rebut des peuples que parce qu'ils avaient horreur des combats et du sang versé.

Et quel moment choisit-on pour prêcher à la France des doctrines qui la conduiraient inévitablement à sa ruine? C'est lorsque la Prusse et l'Autriche tendent évidemment à envahir l'Allemagne et l'Italie. C'est lorsque le colosse russe, fier de toucher à la fois aux murailles de la Chine et aux lieux qui furent deux fois le herceau du monde, appuyé d'une part au Pôle, de l'autre aux rives du Bosphore, paraît prêt à s'avancer vers nous, les pieds souillés du sang polonais; colosse d'autant plus redoutable que la tête est civilisée et que les bras ne savent qu'obéir, que ses armes sont pareilles aux nôtres, et que le luxe et la mollesse qui commencent à pénétrer parmi nous n'ont point encore corrompu ses soldats!

A Dieu ne plaise que nous préconisions la guerre pour l'horrible plaisir de la destruction, nous savons apprécier tous les avantages de la paix. Nous déplorons, avec le sage, cette triste hécessité où l'homme se trouve trop souvent d'égorger son semblable; mais l'inexorable histoire est la pour nous attester qu'en tout temps ; le faible fut toujours la victime du fort, le lache du courageux; le Brave mal arme et mal discipline du brave instruit dans l'art de la guerre. Nous insistons donc pour qu'on ne neglige jamais l'étude des combats au sein de la paix ; pout qu'on profite de foules les occasions possibles pour enfrétenir le feu du courage et le mépris du danger parini le peuple, et surlout parini les riches; pour du'on n'hésité pas enfin à faire une guerre lorsqu'elle est juste, et qu'on ne peut l'éviter sans une tache morale, qui avilit une nation et lui nuit plus que dix batailles perdues.

Nous savons que la civilisation a des progrès nécessaires, etce serait folie de penser à les arrêter. Plus l'hommie s'instruit, plus il veut tourner cette instruction au profit de ses jouissances. Vainement le vieux Caton voulut interdire à ses contenoyens les arts cultivés dans la Grèce; il né fut pas écouté : la civilisation déborda et eut son cours naturel; mais ce cours naturel ne se termine que trop souvent par le mépris des armes, l'amour de la paix à tout prix, le gout des plaisirs, l'indifférence pour son pays; ce qui entraine la chute des empires par des lois aussi nécessaires que celles qui règlent le cours des astrès:

Le plus grand danger qui menace un état, que la civilisation a porte au degre le plus éfeve de la prosperité, c'est donc l'abandon et la décadence de l'art et de l'esprit militaires. La pente naturelle, c'est qu'une nation riche devienne moins guerrière, ce qui, d'un côte, excité la

cupidité des peuples voisins, plus pauvres et meilleurs soldats, et d'un autre la rend moins capable de défendre ce qu'elle possède. C'est ainsi que la Chine a été vingt fois conquise par les Tartares; c'est ainsi que Rome, après avoir repoussé les Gaulois lorsqu'elle était pauvre et guerrière; dispersé les Cimbres et les Teutons, lorsqu'elle était riche et guerrière, succomba sous les coups des barbares lorsqu'elle ne fut plus que riche. Qu'on y prenne garde; la France en est aujourd'hui où Rome en était aux temps de Marius et d'Auguste; peut-être même sa position est-elle plus critique, car après de grands revers son territoire est resté le même, tandis qu'autour d'elle tout s'agrandit. C'est donc aujourd'hui, plus que jamais, qu'elle doit veiller sur son avenir. Les voix que nous entendons s'élever en faveur des principes de douceur, de conciliation, d'association universelle, de paix générale, ce sont les voix de cette pente naturelle de la civilisation, voix trompeuses, voix de syrènes qui ne nous charment que pour nous perdre, et que nous n'écouterions qu'à notre grand dommage. La voix contraire, c'est celle de la prudence qui arrête les mations sur le bord de l'abtme, et qui invite la philosophie à prêcher la douceur et la modération aux peuples barbares, qui ont tout à recevoir de la civilisation, et non aux peuples civilisés qui ont tout à redouter des peuples barbares.

Que les leçons de l'histoire ne soient donc pas perdues pour nous, que les progrès de l'art militaire marchent de concert avec ceux des arts industriels. Si nous sommes plus riches et plus éclairés, soyons aussi plus forts et plus vaillans. Ne laissons pas rouiller dans nos mains cette épée que Brennus et Clovis nous ont léguée, que Charlemagne et Napoléon ont promenée dans toute l'Europe; alors tous les despotes et tous les barbares de la terre ne prévaudront jamais contre une nation qui peut présenter une masse compacte de huit millions d'hommes, prêts à verser leur sang pour la défense de la patrie.

C'est dans le but de contribuer à un si glorieux résultat que nous entreprenons aujourd'hui la publication du Journal des Armes Spéciales. Heureux si nous pouvons contribuer à entretenir parmi les Français, le feu sacré, le goût des armes qui distingua de tout temps nos ancêtres; si nous pouvons extirper ces doctrines séduisantes, mais désastreuses, qui tendent à efféminer un qui peuple se montra constamment passionné pour la guerre, et qui fut toujours l'appui ou la terreur de l'Europe.

Plus les douceurs de la paix s'enracinent dans le cœur de nos hommes d'état, plus le goût des jouissances paisibles tend à se répandre, plus l'or enfin gagne en considération parmi nous, et plus il est urgent de rendre au fer les honneurs qui lui sont dus.

Alors le peuple Français, retrempé par la révolution, parcourra de nouveau quatorze siècles d'existence; s'il fait des conquêtes, elles seront pacifiques: il aura des alliés, des amis et point de sujets; il n'emploiera la force que pour résister à une injuste agression, défendre ses alliés, venger l'injure faite à un seul de ses citoyens, et si quelque imprudent ennemi osait défier au combat le grand peuple, on verrait reparattre la grande armée plus nombreuse et plus formidable que jamais.

# BULLBERN.

## PRÉCIS ANALYTIQUE DE L'ART DE LA GUERRE (1).

Tel ést le titre d'un ouvrage publié par M. Racchia, lieutenant colonel du génie piemontaie, et dans lequel il analyse les préceptes du grand art de la guerre, tels qu'ils ont été tracés par les plus illustres écrivains militaires. Le plan qu'a embrassé l'auteur et la manière dont il l'a exécuté. on se renfermant dans un cadre naturellement resserté, afin de remplir le but qui'il se proposait, ne permettent pas d'en faire une analyse raisonnée, qui elle-même serait un nouvel ouvrage. Le livre que nous avons sous les yeux ne contient en effet qu'une série de préceptes applicables à toutes les branches de l'art de la guerre, et exprimés avec clarté et avec coneision. Il en a écarté toutes les controverses, qui auraient sans doute beaucoup trop allongé un ouvrage destiné, ainsi qu'on le voit, à servir d'aide-memoire aux officiers éclairés qui veulent, de leur état, suire plus qu'un métier mécanique. Au milieu de la variété des opinions qui, sur plusieurs points de la science de la guerre, divisent ceux que nous pouvons appeler des législateurs militaires, M. Racchia, s'abstenant de controverse et de critique, a du faire un choix. Nous devons dire, qu'au moins selon notre opinion ce choix a été heureux, et que les préceptes qu'il a préférés, sont ceux qui nous ont paru avoir obtenu la sanction de l'opinion générale et celle de l'expérience.

L'ouvrage de M. Hacchia peut et dont donc être considéré comme un aide-mémoire, un vade mecum, très-utile aux officiers qui veulent se livrer à une étude sérieuse de leur état, et sous ce rapport, nous croyons devoir le recommander aux militaires éclairés. Ce n'est qu'une justice

que nous croyons due à l'auteur.

Le général G. DE VAUDONCOURT.

<sup>(1)</sup> Un volume in-8° de 360 pages. Turin, 1832,

#### Sommarre

#### DES PRINCIPAUX JOURNAUX MILITAIRES

FRANÇAIS ET ETRANGERS.

Journal Militaire Officiel. No 1st, année 1834. Rapport au roi sur la composition des conseils d'administration des corps de troupe. — 7 janvier 1834. — Ordonnance du roi qui règle la composition des conseils d'administration dans les corps de toutes armes 11 janvier 1834. — Note ministérielle relative au complet des bataillons de recrutement et de réserve. — Nominations et promotions.

Journal des Sciences Militaires. N° 12 décembre 1855. — Applications. De l'emploi de l'armée dans les grands travaux civils, par un officier supérieur. — Système d'application des hausses et fronteaux, par M. Roche (avec une planche). — Aide-mémoire de l'ingénieur militaire par M. Grivet capitaine du génie, livre \*\* (suite). — Des vétérinaires militaires (5 \*\* article) par M. F. Vogeli de Lyon. — Mémoire sur l'infanterie ou proposition d'académie militaire dans les principales garnisons du royaume pour servir de suite à l'établissement de l'École Royale Militaire (suite et fin). — Butletin. Cours de rhétorique et pratique à l'usage de MM. les officiers des corps des troupes à cheval.

Spectateur militaire. Nº 04. janvier 1834. Relation du siège de Douay en 1710 par M. le capitaine du génie Allard. — Du système pénitentiaire appliqué aux prisons militaires. — Fortification. — Tours maximiliennes. — Notice historique sur le général Latour par le genéral du génie Lafaille — 2º article contenant la relation du siège de Maubenge, en 1815. — Fastes militaires. — Nouvelles des armées étrangères. — Revue des journaux militaires étrangers.

Journal de l'Armée. Nº 1 janvier 1854. Histoire militaire. Blocus d'Anvers en 1814. — Carnot gouverneur de la place, — Applications du fer aux constructions de la guerre. — Recherche sur les instrumens de musique militaire. — Législation. Pensions de retraite, — Des tirailleurs. — Correspondance. Habillemant. — Equipement, — Vues d'amélioration dans le sort du soldat. — Réflexions sur la situation des soldats du centre, sur les compagnies d'élite.

### ANNONCES.

#### Librairie militaire d'Anselin, rue dauphine, N. 9.

Histoire monarchique et constitutionnelle de la révolution française, composée sur un plan nouveau et des matériaux inédits, en 21 volumes in-8° d'environ 500 pages, papier vélin, caractères neufs. Par Eugène Labaume lieutenant-colonel au corps royal d'état-major, auteur de la première relation de la campagne de Russie, de l'histoire de la chute de l'Empire, etc.

Mémoires du maréchal Suchet, duc d'Albusera, sur ses campagnes en Espagne, depuis 1808 jusqu'en 1814, écrits par lui-même; deuxième édition; 2 volumes in-8° et un

superbe Atlas. — Prix: 35 francs.

Cours théorique et pratique d'Hippiatrique, à l'usage de MM. les officiers des troupes à cheval, par F. Vogeli de Lyon, vétérinaire. Rédigé d'après le programme minis tériel envoyé à tous les corps, et divisé en trois parties. — Première partie. — Anatomie et Physiologie, appliquée à l'équitation, un volume in-32 avec planches. — Deuxième partie. — Extérieur du cheval, Haras Jurisprudence vétérinaire militaire, un volume in-32, planches. — Troisième partie. — Hygiène. — Prix des trois volumes in-32, brochés, 4 fr. 50 c., cartonnés, dans un étui, 5 fr.

Nous nous empressons d'annoncer que dans les premiers jours de janvier, M. Ladoucette fera paraître chez Lacombe, à l'ancienne librairie Semtin, rue des Beaux-Arts, n. 9, la seconde édition considérablement augmentée de son Histoire des Hautes-Alpes, suivie de la topographie, des usages, dialectes et notes nombreuses que pourront consulter avec fruit les militaires, les hommes d'état, les amateurs d'histoire naturelle: dans le récit des faits, il s'en trouve de très-curieux et quelques-uns ignorés jusqu'à présent concernant les guerres du moyen-age, dans ces montagnes où se sont peuplés alors tant de peuples du nord et du midi: les guerres de religion, celles de la révolution et de l'empire y sont fidèlement représentées; des anecdotes concernant Napoléon, ajoutent un nouvel intérêt à cette importante production sur laquelle nous nous proposons de revenir dans un article spécial. Cet in-8° de 600 pages est accompagné d'un atlas contenaut dix-huit cartes ou planches.

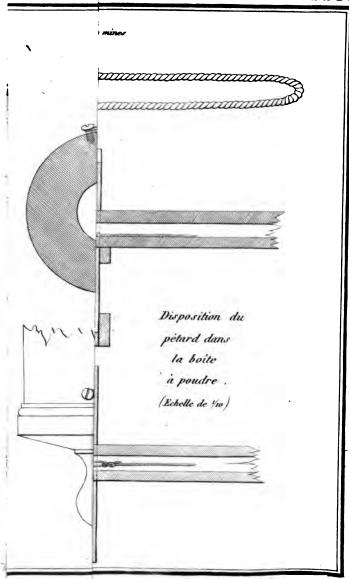

No 1er Tome 1er J

•

. -

### **JOURNAL**



DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER.

### APPLICATIONS.

TABLEAU APPROXIMATIF

DES

### FOR GES MILITAIRES DE L'EUROPE.

Il est peu de militaires qui ne désirent avoir des notions précises sur l'organisation des armées étrangères, et connaître le tableau exact des forces militaires que les diverses puissances de l'Europe ont chaque année sur pied. Les personnes qui se sont occupées de faire des recherches sur cet objet, savent seules, les difficultés sans nombre qui s'op-

n. 14. 2° série. t. 5. février 1834.

posent à ce que l'on parvienne à un résultat satisfaisant, des motifs politiques forçant presque toujours à altérer les do-cumens qu'on livre à la publicité. Nous essaierons cependant de soulever le voile dont chaque puissance cherche à se couvrir; et, dans l'intérêt de la France, nous nous proposons de faire connaître chaque année, autant qu'il dépendra de us, la situation militaire de l'Europe.

La tableau de cette année, quoique approximatif dans quelques-unes de ses parties, étant vrai pour beaucoup d'autres, nous n'hésitons pas à le publier, tout imparfait qu'il est.

Les renseignemens que nous attendons, ceux que nous puiserons dans les meilleurs écrits périodiques français et étrangers, nous permettront de donner plus d'exactitude et de développement aux tableaux des années suivantes; ils contiendront, outre la situation numérique, des notes sur l'emplacement, l'armement et l'habillement des troupes, ainsi que sur les places fortes et les établissemens mililaires.

Le tableau de la marine présentera l'organisation du personnel des troupes de marine.

Pour établir ce premier tableau, nous avons consulté plusieurs ouvrages allemands; entre autres, celui de M. le baron de Malchus, intitulé: Handbuch des Militar Geographie von Europa.

Le compte rendu des ouvrages français et étrangers, publié dans le bulletin des Sciences militaires, nous a été d'une grande utilité.

La guerre civile désolant le Portugal, nous n'avons pu donner aucun détail sur les armées de ce pays.

H. DE CALAIS, officier.

| 4, 2, 3, 4, 1992  4, 4, 5, 5, 4, 1992  4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 1992  4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 42 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7,775 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.404<br>970<br>424<br>409<br>295                                                                                                                                                     | 6,092                  |
| 60 23, 369 4, 308 2, 473 30, 468 5, 568 1, 577 3 30, 468 1, 588 2, 473 3 30, 488 5 5, 588 0 1, 578 2 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 578 2, 57  | 4,500<br>4,550<br>863<br>7,485                                                                                                                                                        | 33,832                 |
| 66 10,118 1 365 1 4,194 1 365 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118 1 10,118  | 2,580<br>3,580<br>2,178<br>2,178                                                                                                                                                      | 27,740                 |
| 6 10,118 В 1 10,118 В  | 277<br>294<br>279<br>279<br>279                                                                                                                                                       | 3,249                  |
| TO M BH E OF THE PRINTERIES.  TO SO THE STREET OF THE STRE | 200<br>541<br>342<br>342<br>342                                                                                                                                                       | 3,572                  |
| AUMEROS  Sold als properties of the properties o | 1,625<br>2,775<br>612<br>1,999                                                                                                                                                        | 21,919                 |
| SOMETHUM Service Servi | ১ ব ৯ <sup>'</sup> দ ব ব                                                                                                                                                              | 33                     |
| partie confedérée) lie confédérée) lie confédérée) lie confédérée) lie confédérée) lie confédérée) lie lie corps lie lie corps lie lie corps lie Daché) lie Daché) lie lie corps lie lie lie corps lie lie lie corps lie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | å                                                                                                                                                                                     | <del></del>            |
| DESIGNATION DES ETAT  Autriche (pour la partie confédérée). Bavière (Royaume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adosein Laterbourg Lucial, Burswick.  Mecklembourg Schwerin (Grand Duché).  Mecklembourg Strelitz (Grand Duché).  Oldenbourg (Grand Duché).  Labeck, Brême, Hambourg (Villes libres). | Toral du dixième corps |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                  | INFAN                                                                                                                              | TERIE.                                                                                                                              | NOI.                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DÉSIGNATION DES ÉTATS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMEROS<br>des<br>corps d'armes.   | FORCE<br>du contingent,<br>En 1818.                                                                                                | FORCE<br>du contingent,<br>as 1833.                                                                                                 | AUGMENTATION                                    |
| Saxe Weimar (Grand Duché) Saxe Meinigen (Duché) Saxe Cabourg (Duché) Saxe Altembourg (Duché) Anhalt Dessau (Duché) Anhalt Bernbourg (Duché) Anhalt Kosthen (Duché) Schwarzbourg Sondershausen (Principauté) Schwarzbourg Rudolstat (Principauté) Hohenzollern Hechingen (Principauté) Hohenzollern Sigmarigen (Principauté) Lichtenstein (Principauté) Reuss, branche ainée, (Principauté) Lippe Detmold (Principauté) Lippe Detmold (Principauté) Lippe Schavenbourg (Principauté) Waldeck (Principauté) Langraviat de Hesse Hombourg. Francfort (Ville libre). | Division de réserve.               | 2,100<br>544<br>800<br>297<br>529<br>370<br>335<br>451<br>539<br>145<br>370<br>55<br>206<br>538<br>690<br>240<br>519<br>200<br>479 | 2,338<br>1,375<br>1,543<br>1,152<br>612<br>408<br>367<br>523<br>620<br>215<br>428<br>61<br>250<br>599<br>1,034<br>565<br>229<br>540 | 2 8 7 8                                         |
| Total de la division de réserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 9,407                                                                                                                              | 12,859                                                                                                                              | 3,4                                             |
| RÉCAPITU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LATI                               | ON.                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                 |
| CORPS D'ARMES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOMBRE<br>de                       | MATRICULE<br>en<br>1818.                                                                                                           | MATRICULE<br>en<br>1833.                                                                                                            | AUGMENTATION                                    |
| 1, 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 192<br>160<br>72<br>60<br>46<br>50 | 94,822<br>79,234<br>35,800<br>30,150<br>23,263<br>27,740<br>9,407                                                                  | 109,643<br>100,812<br>42,382<br>35,654<br>27,633<br>33,832<br>12,859                                                                | 14,8<br>21,5<br>6,5<br>5,5<br>4,3<br>6,0<br>3,4 |
| TOTAUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 580                                | 300,416                                                                                                                            | 3 <b>62,81</b> 5                                                                                                                    | 62,3                                            |
| Saxe Gotha , duché éteint en 1832,partagé es<br>maisons de Saxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | atre les                           | 1,857                                                                                                                              | ,                                                                                                                                   | 1,8                                             |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 302,273                                                                                                                            | 362,815                                                                                                                             | 60,5                                            |

### EMPIRE D'AUTRICHE.

Population en 1831. . . . . . . 33,630,381 âmes.

### ARMÉE DE TERRE.

### ' Infanterie.

58 régimens d'infanterie de ligne à 2 bataillons de 6 compagnies, dont :

| 7  | régimens      | Autrichiens.                          |        |
|----|---------------|---------------------------------------|--------|
| 9  | id.           | Bohêmes.                              |        |
| 5  | id.           | Silésiens et Moraviens.               |        |
| 11 | id.           | Galiciens.                            |        |
| 3  | id.           | Illyriens.                            |        |
| 8  | id.           | Italiens.                             | _      |
| 43 | régimens      | chacun de 1,892 hommes, ci.           | 81,356 |
| 15 | régimens      | Hongrois et Transylvaniens, chacun de |        |
|    | 2,616 l       | nommes.                               | 39,240 |
| 20 | bataillons    | de grenadiers à 6 compagnies, chacun  |        |
|    | de 900        | hommes.                               | 18,000 |
| 1  | régiment      | de chasseurs à 4 bataillons.          | 2,320  |
| 12 | bataillons    | de chasseurs, chacun de 580 hommes.   | 6,960  |
| 17 | régimens      | des frontières militaires, dont:      |        |
| 7  | Hongrois      | •                                     |        |
| .6 | Illyriens.    | •                                     |        |
| 13 | –<br>régimens | chacun de 2,723 hommes.               | 35,399 |

A reporter.

183,275

|          |                                               | Report.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183,275                       |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4        | régimens                                      | Transylvaniens, chaeun de 2,482 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,446                         |
| 4        | bataillons                                    | de garnison, chacun de 1,414 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,656                         |
|          | •                                             | Total de l'infanterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196,377                       |
|          | ٠                                             | Cavalerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| · 8      | régimens                                      | de cuirassiers à 824 hommes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,592                         |
| 6        | id.                                           | de dragons à 824?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,944                         |
| 7        | id.                                           | de chevaux-légers à 1,134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,938                         |
| 12       | id.                                           | de hussards à 1,698.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,376                        |
| 4        | id.                                           | de hullans à 1,280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,120                         |
|          |                                               | Total de la cavalerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44,970                        |
|          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| les      | Les régime<br>autres 8 e                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | scad <del>rons</del> ;        |
| les      | autres 8 e                                    | scadrons.  Artillerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| les      | autres 8 e                                    | scadrons.  Artilleríe.  d'artillerie de campagne, chacun d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e                             |
| ies<br>5 | régimens 2,763 h                              | d'artillerie de campagne, chacun d'artillerie d'artillerie d'artil | e<br>13,815                   |
| ies<br>5 | régimens<br>2,763 h<br>corps de l             | d'artillerie de campagne, chacun d'aommes.  Dombardiers et d'artificiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e<br>13,815<br>1, <b>0</b> 75 |
| ies<br>5 | régimens<br>2,763 h<br>corps de l             | d'artillerie de campagne, chacun d'artillerie d'artillerie d'artil | e<br>13,815<br>1, <b>0</b> 75 |
| ies<br>5 | régimens 2,763 l corps de l garnisons tricts. | d'artillerie de campagne, chacun d'aommes.  Dombardiers et d'artificiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e<br>13,815<br>1, <b>0</b> 75 |

Le corps du génie, composé de 6 compagnies de

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DR LEUROPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143                |
| sapeurs, fort de 970 hommes et de 2 bataillons de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| pionniers de 1,109 hommes, ci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,079              |
| 5 compagnies de mineurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 721                |
| Pontonniers, 1 initialization de 1,067 hommes, et un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| bataillon de tschaikistes de 1,200 kommes, ĉi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,267              |
| (Le bataillon de tschaikistes est chargé de la ma-<br>nœuvre des chaloupes canonnières sur les Saves et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| le Danube ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Train d'artillerée et militaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.000              |
| tina o dedicate of minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11: p.i            |
| Total de l'armée autrichierme ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272,204            |
| Control of the Contro | <del>// // /</del> |
| Troupes ne comptant point dans l'armée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ,                |
| 1 régiment lombard de gendarmerie à cheval de<br>9 bataillons de Condous pour les frontières de<br>l'Autriche, de la Bohême, de la Moravie, de la Si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>64</b> 0        |
| lesie et de la Galicie, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,200              |
| Invalides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,800             |
| Contanativities de Permaneur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Gorde particulière de l'empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Gardes du corps des arcieren ou archers nobles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷                  |
| 4 officiers, 63 sous-officiers et gardes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67                 |
| Gardes du corps nobles de Hongrois, 3 officiers et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| it mender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58                 |
| Les Trabans, 4 officiers et 94 hommes à Vienne, et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 404                |
| 33 hommes à Milan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 131                |
| Gardes des châteaux de la cour, 4 officiers et 218 hommes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 <b>2</b>        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,118             |
| 191 P. A. C. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - F                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

### Augmentation sur le pied de guerre.

Les 43 premiers régimens sont portés de 1,892 hommes à 2,572, ce qui augmente l'effectif de chaque régiment de 680, et celui des 43 régimens de

29,240

On mobilise les troisièmes bataillons de ces régimens et le premier bataillon des 43 régimens de la landwehr, en tout 86 bataillons de 1,296 hommes. - La mobilisation des troisièmes bataillons des 15 ré-

111,456

gimens Hongrois et Transylvaniens donne

19,620

La mise en activité de 2 compagnies du deuxième bataillon de la landwehr pour le service des convois, des magasins, des lazarets, 86 compagnies à 180 hommes.

15,480

Total.

175,796

### En y ajoutant:

La réserve des troupes frontières, environ. L'insurrection hongroise.

30,000

-23,000

Et 2 compagnies par chaque deuxième bataillon de la landwehr (ces deuxièmes bataillons n'ont que 4 compagnies qui restent dans l'intérieur pour l'instruction des recrues), 86 compagnies à 180 homm. 15,480

Augmentation de l'infanterie.

#### Cavalerie.

Insurrection hongroise, 16 régimens environ.

10,744

### Récapitulation.

| Infanterie au complet de paix.<br>Augmentation en cas de guerre. | 196,377<br>244,276 | 440,653 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Cavalerie au complet de paix.  Augmentation en cas de guerre.    | 44,970<br>10,744   | 55,714  |
| Artillerie, génie, mineurs, ponto                                |                    | 30,857  |
| Total de l'armée sur le piec                                     | d de guerre        | 527,224 |

### MARINE AUTRICHIENNE.

- 3 Vaisseaux de ligne.
- 5 Frégates.
- 5 Corvettes.
- 8 Bricks.
- 11 Petits bâtimens.
- 32 Bâtimens de guerre.

### ROYAUME DE PRUSSE.

| 1   | Population en 1831 12,993,                  | 826 âmes.       |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|
|     | ARMÉE DE TERRE.                             | ••              |
| ;   | INFANTERIE.                                 | •               |
|     | Infanterio de la Gardo.                     |                 |
| 4   | régimens, dont 2 de grenadiers à 3 bataill. | 8,000           |
| · 1 | régiment de réserve à 2 bataillons.         | 1,350           |
| 1   | bataillon de chasseurs et 1 de tirailleurs. | 850             |
|     | Total de l'infanterie de la garde           | 10,200          |
|     | Infanterie de ligne                         | Section 1       |
|     |                                             | #8,840          |
|     | régimens de réserve à 2 bataillons.         | 6,776           |
|     | bataillon de chasseurs et 1 de tirailleurs. | 1,600           |
|     | compagnies de garnison.                     | 5,000           |
| 24  | compagnies d'invalides.                     | 3,000           |
|     | Total de l'infanterie de ligne              | 75 <b>,25</b> 6 |
| Cad | re des régimens de landwehr.                | 1,800           |
|     | Total de l'infanterie                       | 77,056          |

### DE L'EUROPE.

### Cavalerie de la Garde.

|    |                             | des condes du corre       |            |
|----|-----------------------------|---------------------------|------------|
|    |                             | des gardes-du-corps.      | :          |
| Į. |                             | de cuirassiers.           |            |
| 1  | id.                         | de dragons.               |            |
| 1  | id.                         | de hussards.              |            |
| 2  | id.                         | de landwehr de hullans.   |            |
| 6  | –<br>régimens<br>–          | à 4 escadrons chacum, ci. | 3,480      |
|    | ·:                          | Cavaleria de la ligne.    | ·:         |
| 8  | régimens                    | de cuirassiers.           | <b>i</b> . |
| 4  | id.                         | de dragons.               |            |
| 12 |                             | de hussards.              |            |
| 8  | id.                         | de hullans.               |            |
| 32 | –<br>régin <del>ien</del> s | à 4 escadrons quecus, ci. |            |
| -  |                             | Total de la cevalerie.    |            |
|    | • :                         | _ Artillerie.             | ,          |

### 9 brigades, dont una de la garde.

12,900

Chaque brigade se compose de 3 divisions ou bataillons, et chaque division de 4 compagnies d'artillerie à pied, une compagnie d'artillerie à cheval, une compagnie d'ouvriers. (Chaque compagnie sert une batterie de 8 pièces).

Troupe du génie (non compris les officiers d'étatmajor).

9 divisions de pionniers de 2 comp. chacune.

1,800

Total de l'armée prussienne sur le pied de paix.

121,916

### AUGMENTATION SUR LE PIED DE GUERRE.

Premier ban de la landwehr.

### Infanterie.

4 régimens de la garde à 3 bataillons.

32 régimens de landwehr provinciale à 3 bataill.

4 régimens de réserve à 2 bataillons.

40 régimens.

### Cavalerie.

104 escadrons.

L'effectif de la landwehr du premier ban, qui fait le même service que l'armée active, y compris le complet des régimens de réserve, est porté à

228,000

Second ban de la landwehr.

104 bataillons.

180,000

Total de l'armée.

529,916

### DE L'EUROPE.

### ROYAUME DE BAVIÈRE.

Population au 1<sup>ex</sup> janvier 1832. . . . 4,238,205 ARMÉE DE TERRE.

|                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE D'HOMMES |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Infanterie.                                                                                                                                                                                        | - DE PAIX.      | DE GUERRE. |
| 6 régimens d'infanterie de ligne à deux bataillons de 6 compagnies fortes, chacune sur le pied de paix de 188 et sur le pied de guerre de 193 hommes.  4 bataillons de chasseurs.                  | <b>40,608</b>   | 41,688     |
| Cavalerie.  2 rég. de cuirassiers. 6 reg. de chevaux légers. Force d'un escadron pied de paix 192 hommes, 115 chevaux, pied de guerre 195 hommes, 191 chevaux.  Artillerie.                        | 9,216           | 9,360      |
| 2 régimens à 2 bataillons de 6 com-<br>pagnies fortes, chacune sur le pied<br>de paix de 130 hommes, sur le pied<br>de guerre de 144 hommes.<br>Chaque compagnie sert une batterie<br>de 8 pièces. | 3,120           | 3,456      |
| A reporter                                                                                                                                                                                         | 52,944          | 54,504     |

|                                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE D'HOMM. |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | DE PAIL.       | DE GUERRE. |
| Report                                                                                                                                                                                                                    | 52,944         | 54,504     |
| CORPS SPÉCIAUX.                                                                                                                                                                                                           |                |            |
| 2 compagnies de sapeurs.                                                                                                                                                                                                  |                |            |
| <ul> <li>id. de mineurs.</li> <li>id. de pontonniers.</li> <li>id. d'ouvriers.</li> </ul>                                                                                                                                 | 650            | 720        |
| Total.                                                                                                                                                                                                                    | 53,594         | 55,224     |
| On donne en temps de paix des congés                                                                                                                                                                                      |                |            |
| permanens.                                                                                                                                                                                                                |                |            |
| Pour l'infanterie à 13,394 hom.                                                                                                                                                                                           |                |            |
| Pour la cavalerie à 1,920                                                                                                                                                                                                 |                |            |
| Pour l'artillerie à 1,126                                                                                                                                                                                                 | 1              |            |
| TOTAL 16,440                                                                                                                                                                                                              | 16,440         | •          |
| Reste sous les armes                                                                                                                                                                                                      | 37,154         |            |
| Les congés temporaires, qu'on accorde après les grandes manœuvres et pendant dix mois de l'année, Réduisent le nombre à Une réduction analogue a lieu pour les chevaux. La Bavière n'a point encore organisé la landwehr. | 19,642         |            |

| DE L'EUROPE.                                                                                                                                                                               | 1 5 3                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                          | 7,858                                        |
| 2 bataillons d'infanterie légère.                                                                                                                                                          | 1,248                                        |
| 3 bataillons de tirailleurs.                                                                                                                                                               | 1,500                                        |
| Total de l'infanterie.                                                                                                                                                                     | 10,606                                       |
| 3 régimens de cavalerie légère.                                                                                                                                                            | 2,066                                        |
| 1 régiment d'artillerie à pied,                                                                                                                                                            |                                              |
| 1 brigade d'artillerie à cheval.                                                                                                                                                           | 1,032                                        |
| 1 bataillon du train.                                                                                                                                                                      | 191                                          |
| 1 compagnie d'ouvriers et 1 compagnie de gar-                                                                                                                                              |                                              |
| nison.                                                                                                                                                                                     | 200                                          |
| Total de l'armée.                                                                                                                                                                          | 14,095                                       |
| GRAND DUCHÉ DE BADEN.                                                                                                                                                                      |                                              |
|                                                                                                                                                                                            | 223,584                                      |
|                                                                                                                                                                                            | 223,584                                      |
| Population au 1er janvier 1832 1                                                                                                                                                           | <b>223,584</b><br>882                        |
| Population au 1er janvier 1832. , 1,                                                                                                                                                       | •                                            |
| Population au 1 <sup>er</sup> janvier 1832, , 1,  ARMEE DE TERRE.  1 bataillon de grenadiers de la garde.                                                                                  | 882                                          |
| Population au 1er janvier 1832                                                                                                                                                             | 882<br>6,852                                 |
| Population au 1 <sup>er</sup> janvier 1832 1,  ARMEE DE TERRE.  1 bataillon de grenadiers de la garde.  4 rég. d'infanterie, chacun de 1,713 hommes, ci.  1 bataillon d'infanterie légère. | 882<br>6,852<br>852                          |
| Population au 1er janvier 1832                                                                                                                                                             | 882<br>6,852<br>852<br>8,586                 |
| Population au 1er janvier 1832                                                                                                                                                             | 882<br>6,852<br>852<br>8,586                 |
| Population au 1 <sup>er</sup> janvier 1832                                                                                                                                                 | 882<br>6,852<br>852<br>8,586<br>1,884<br>670 |

•

En temps de paix il y a de présent sous les armes.

| Pour l'infanterie.                         | \$,603 |
|--------------------------------------------|--------|
| Pour la cavalerie.                         | 1,059  |
| Pour l'artillerie et les pionniers.        | 485    |
| Total.                                     | 5,147  |
| Chevaux pour la cavalerie et l'artillerie. | 1,196  |

### GRAND DUCHÉ DE HESSE.

Population au 1er janvier 1832. . . . . 747,198

ARMÉE DE TERRE.

| ·                                                                                                                                                                              | PIED DE PAIX | PIED DE GUER. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 compagnie garde du corps.<br>4 régimens d'infanterie à 2 bataillons                                                                                                          | 65           | 65            |
| de 5 compagnies dont une de tirail-<br>leurs.<br>1 régiment de chevaux légers à 6 esca-                                                                                        | 4,965        | 7,405         |
| drons.                                                                                                                                                                         | 912          | 1,332         |
| <ul> <li>2 compagnies d'artillerie à pied.</li> <li>1/2 compagnie d'artillerie à cheval.</li> <li>1 compagnie et en temps de guerre</li> <li>3 compagnies du train.</li> </ul> | 386          | 644           |
| 1 compagnie de sapeurs.                                                                                                                                                        | 98           | 98            |
| Totaux.                                                                                                                                                                        | 6,426        | 9,544         |

En temps de paix il n'y a environ que 2,500 hommes présens sous les armes, le reste est en congé.

### HESSE ÉLECTORALE.

| Population au 1 <sup>ee</sup> janvier 1834                                                                                   | · · | 65 <b>2,</b> 271 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| Infanterie.                                                                                                                  |     |                  |
| 1 régiment de gardes du corps à 2 bataillons. 3 régimens d'infanterie à 3 bataillons. 1 bataillon de tirailleurs.  Cavalerie | }   | 6,900            |
| 1 régiment de cuirassiers.                                                                                                   | }   | 1,250            |
| 1 régiment de dragons.                                                                                                       | )   | -,               |
| 1 brigade d'artillerie de 4 compagnies.                                                                                      |     | 304              |
| Total de l'arméc.                                                                                                            |     | 8,454            |

### CONFÉDÉRATION SUISSE.

| Populatio     | 11 6 | :II  | 100  | o.  | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •    | Z    | ,081,159 |
|---------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|------|----------|
| Il n'existe   | à p  | rop  | prem | en  | t pa | rle  | r po | oint | ď   | rm  | ée e | en S | buisse.  |
| Les contin    | ger  | ıs à | fou  | rni | ir p | ar i | les  | can  | ton | s p | orte | ent  |          |
| l'effectif à. |      |      |      |     |      |      |      |      |     | ,   |      | •    | 33,758   |

### TABLEAU DES FORCES MILITAIRES.

# Report . . 33,758 Répartis comme il suit.

| État-major des bataillons.  | 666             |        |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| Infanterie.                 | 27,245          |        |
| Cavalerie.                  | 736             |        |
| Tirailleurs.                | 2,000           |        |
| Artillerie.                 | 1,704           |        |
| Train (avec 1,828 chevaux,) | 1,194           |        |
| Sapeurs.                    | 142             |        |
| Pontonniers.                | 71              |        |
|                             |                 |        |
| ,                           | 3 <b>3,</b> 758 |        |
|                             | -               |        |
| La réserve se compos        | se en           |        |
| Infanterie.                 | 29,239          |        |
| Artillerie.                 | 1,136           |        |
| Train.                      | 717             |        |
|                             | 31,092          | 31,092 |
|                             |                 |        |

Forces dont la Suisse pourrait disposer.

64,850

### ROYAUME DE SARDAIGNE.

Population. . . . . . . . . . . . 4,300,000

### ARMÉE DE TERRE.

### Maison militaire du roi.

|                                                                                | PLED DE PAIX | PIED DE G <sup>20</sup> . |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 4 compagnies de gardes du corps à                                              |              |                           |
| cheval.                                                                        | 172          | 172                       |
| 1 compagnie de gardes suisses, à pied.                                         | 100          | 100                       |
| 1 brigade de grenadiers de la garde.                                           | 1,350        | 4050                      |
| 1 bataillon de chasseurs de la garde.                                          | 700          | 700                       |
| État-major général de l'armée                                                  | 28           | 28                        |
| État-major des places.                                                         | 141          | 141                       |
| Corps d'état-major.                                                            | 25           | 28                        |
| 5 bataillons d'artillerie dont un d'ar-                                        |              |                           |
| tillerie légère.                                                               | 1,966        | 5,352                     |
| Train en temps de guerre.                                                      |              | 2,086                     |
| État-major du génie et une compagnie                                           |              |                           |
| de minenrs.                                                                    | 133          | 133                       |
| 9 brigades d'infanterie de ligne, en                                           |              |                           |
| temps de guerre chaque brigade se                                              |              | •                         |
| double et forme 2 régimens.                                                    | 12,150       | 36,450                    |
| 6 hataillons de chasseurs.                                                     | 4,200        | 4,200                     |
| Infanterie de garnison ou sédentaire.                                          | 1,622        | 1,622                     |
| <ul><li>2 régimens de dragons.</li><li>2 régimens de chevaux légers.</li></ul> | 3,328        | 3,328                     |
| Carabiniers royaux (gendarmerie à pied                                         |              |                           |
| et à cheval.)                                                                  | 3,100        | 3,100                     |
|                                                                                | 29,615       | 61,490                    |

### Marine.

- 5 frégates.
- 6 bricks.
- 12 chaloupes canonnières.
- 23 bâtimens.

## ÉTATS DE L'ÉGLISE.

| Topulation                  | . 2,090,000 |
|-----------------------------|-------------|
| ARMEE DE TERRE              |             |
| 10 bataillons d'infanterie. | 8,000       |
| 1 bataillon de chasseurs.   | 700         |
| 2 régimens Suisses.         | 4,400       |
| Garde provinciale.          | 400         |
| 1 régiment de dragons.      | 800         |
| 2 régimens de carabiniers.  | 2,500       |
| Total                       | 16,800      |

### ROYAUME DES DEUX SICILES.

| Population  |   |   |   |   |   |   |   | _ | _ | _ | 7,160,794 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| + opulation | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 111001102 |

### ARMÉE DE TERRE,

### Garde royale.

| 2 régimens de grenadiers à deux bataillons de                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| six compagnies.                                                                              | 3,306          |
| 2 régimens de chasseurs, même composition.                                                   | 3,306          |
| 2 compagnies de pionniers.                                                                   | 437            |
| 1 bataillon de marine à six compagnies.                                                      | 804            |
| 4 compagnies de canonniers de marine.                                                        | 275            |
| 2 régimens de chevaux légers à quatre escadrons.                                             | 1,406          |
| 1 escadron de chasseurs royaux.                                                              | 216            |
| 1 demi brigade d'artillerie à cheval.                                                        | 72             |
| 2 compagnies du train.                                                                       | 194            |
| Total de la garde.                                                                           | 10,016         |
| Ligne.                                                                                       |                |
| 0 - / . i 1/2-C 1/2-C                                                                        | 18,288         |
| y regimens a infanterie a cross decanions.                                                   | -              |
| 9 régimens d'infanterie à trois betaillons.<br>6 régimens d'infanterie légère à un bataillon | 2,160          |
| 6 régimens d'infanterie légère à un bataillon                                                | 2,160<br>4,575 |
|                                                                                              | -              |
| 6 régimens d'infanterie légère à un bataillon<br>3 régimens Suisses à 2 bataillons.          | 4,575          |

| • | ^ |   |
|---|---|---|
| 1 | h | n |

### TABLEAU DES FORCES MILITAIRES

|                              | Report .          | . 28,389 |
|------------------------------|-------------------|----------|
| 2 compagnies d'armuriers.    |                   | 148      |
| 2 compagnies de pompiers.    |                   | 182      |
| 2 bataillons de sapeurs.     |                   | 1,486    |
| 1 escadron du train.         |                   | 328      |
| 8 bataillons de gendarmerie. |                   | 6,732    |
| 8 escadrons id.              |                   | 736      |
| 3 bataillons de vétérans.    | ,                 | 2,700    |
|                              | ~ Total.          | 40,701   |
|                              | Total de l'armée. | 50,717   |
| Marc                         | ine.              |          |
| 2 vaisseaux de ligne         |                   |          |
| 5 frégates.                  |                   |          |
| 1 corvette.                  | •                 |          |
| 5 bricks.                    |                   |          |
| 3 paquebots.                 |                   |          |
| 30 canonnières.              |                   |          |
| Total, 46 batimens.          |                   |          |
|                              |                   |          |
|                              |                   |          |
| ROYAUME I                    | PESPAGNE.         |          |
| Population,                  | 13,953,98         | 59 âmes. |
| ARMÉE DE                     | TERRE.            |          |
| Capitaines généraux.         |                   | 10       |
|                              | A reporter        | 10       |
|                              | -                 |          |

| DE L'EUROPE.                                                                                                                                       | 161           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Report.                                                                                                                                            | 10            |
| Lieutenans-géhéraux.                                                                                                                               | 77            |
| Maréchaux-de-camp.                                                                                                                                 | 122           |
| Maison du roi.                                                                                                                                     |               |
| 6 escadrons gardes du corps.                                                                                                                       | 600           |
| 1 compagnie de hallebardiers.                                                                                                                      | 100           |
| GARDE ROYALÉ                                                                                                                                       |               |
| Infanterie.                                                                                                                                        |               |
| 4 régimens de grenadiers à deux bataillons.                                                                                                        | 4,032         |
| 2 régimens de grenadiers de milice provinciale.                                                                                                    | 3,150         |
| 2 régimens de chasseurs de milice provinciale.                                                                                                     | 3,150         |
| Cavalerie.                                                                                                                                         |               |
| <ol> <li>régiment de cuirassiers.</li> <li>id. grenadiers.</li> <li>id. chasseurs.</li> <li>id. lanciers.</li> </ol>                               | <b>3,00</b> 0 |
| Artillerie.                                                                                                                                        |               |
| 3 compagnies servant chacune une batterie de si<br>pièces attelées.                                                                                | <b>30</b> 0   |
| Infanterie de ligne.                                                                                                                               |               |
| 10 régimens d'infanterie de ligne à trois bataillons.  1 régiment de Suisses.  1 id. de discipline à Ceuta.  7 id. d'infanterie légère à deux bat. | 50,000        |
| A reporter                                                                                                                                         | 64.541        |

| Report. |  |  | 64 | ,5 | 41 |
|---------|--|--|----|----|----|
|---------|--|--|----|----|----|

#### Cavalerie.

13 régimens dont 5 degrosse cavalerie.

9,000

#### Artillerie.

6 bataillons d'artillerie à pied.

4 compagnies d'artillerie à cheval.

5 compagnies d'ouvriers.

5 bataillons du train.

15 compagnies de garnison.

1 régiment de sapeurs du génie.

8,000

|        | -  |          |        |
|--------|----|----------|--------|
| l'otal | de | l'armée. | 81,541 |

#### Armée de réserve.

42 régimens de milice provinciale. Vétérans et invalides.

25,900

veterans et invalides.

2,000

Total.

27,900

L'organisation de l'armée a été décretée en 1828, mais jamais elle n'a atteint son effectif et ne l'atteindra probablement pas de longtemps.

### Marine en 1828.

6 vaisseaux de ligne.

12 frégates.

94 petits bateaux de toute grandeur.

### Total. 112

### ROYAUME DES PAYS-BAS.

| Population, 6                     | ,260,905   |
|-----------------------------------|------------|
| ARMÉE DE TERRE AVANT LA RÉVOLUTIO | N DE 1930. |
| Infanterie.                       | 74,680     |
| Cavalerie.                        | 6,264      |
| Artillerie.                       | 8,960      |
| Sapeurs mineurs.                  | 1,800      |
| Total.                            | 91,704     |

### Marine au 1er janvier 1829.

7 vaisseaux de ligne.

20 frégates.

25 bricks et corvettes.

41 petites guelettes avisos, etc.

Total. 93 batimens.

### ROYAUME DE HOLLANDE.

### ARMEE DE TERRE.

5 bataillons de la garde.

11 régimens d'infanterie à quatre batailleus.

### ROYAUME DE BELGIQUE.

Population,

3,772,084

Infanterie.

- 12 régimens d'infanterie à quatre bataillons.
  - 3 régimens de chasseurs à pied, à trois bataillons.

#### Cavalerie.

- 1 régiment de cuirassiers.
- 1 ——— des guides.
- 2 ——— de chasseurs.
- 2 ——— de lanciers.

### Artillerie: ...

18 batteries de campagne dont deux à cheval, servant chacune huit bouches à feu. 3 bataillons d'artillerie de siége.

1 compagnie d'ouvriers.

1 compagnie de pontonniers.

1 bataillon du train.

### Génie.

1 bataillon de sapeurs.

1 légion de gendarmerie.

Sur le pied de guerre les régimens d'infanterie sont portés à 5 bataillons et ceux de chasseurs, à quatre.

Les gardes civiques sont organisées par province. L'effectif de l'armée pour 1834, est porté à 100,000 hommes.

### ROYAUME DE DANEMARK.

| Population, |  |  | • |  |  | • | • | • |  | 1,932,153 |
|-------------|--|--|---|--|--|---|---|---|--|-----------|
|-------------|--|--|---|--|--|---|---|---|--|-----------|

### ARMÉE DE TERRE.

| Etat-major général de l'armée                      | 26       |
|----------------------------------------------------|----------|
| 1 bataillon de la garde royale à pied.             | 600      |
| 2 escadrons de la garde royale à cheval.           | 300      |
| 13 régimens d'infanterie à deux bataillons de cinc | I .      |
| compagnies.                                        | 15,600   |
| 5 bataillons de chasseurs à pied.                  | 3,000    |
| 8 régimens de cavalerie à quatre escadrons.        | 4,608    |
| A reporter ·                                       | . 24,134 |

: (\*

| 166            | TABLEAU                                                                                                                | DES !  | FOACES  | MILITAIRES    |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|--------|
|                |                                                                                                                        |        |         | Report.       | 24,134 |
| 1 co<br>1<br>1 | atteries d'artiller<br>huit bouches à fe<br>orps de sapeurs.<br>—— d'ouvriers.<br>—— de pontonni<br>rain d'artillerie. | eu.    | rvant   | chaoune       | 2,610  |
|                | •                                                                                                                      |        | •       | Total.        | 26,744 |
|                |                                                                                                                        | Ré     | serve.  |               |        |
| 26 ba          | taillons d'infant                                                                                                      | erie d | e ligne | e, deux par 1 | ré-    |
|                | gime                                                                                                                   |        | •       | -             | 21,502 |
| 4 —            | de chass                                                                                                               |        |         |               | 3,308  |
| 2 —            | ——— d'artille                                                                                                          | rie.   |         | ·• · · ·      | 2,640  |
|                |                                                                                                                        | . Ма   | ırine.  |               | •      |
|                | 4 vaisseaux                                                                                                            | portan | t 294   | canons.       |        |
|                | 7 frégates                                                                                                             |        | 298     | id.           |        |
|                | 4 corvettes                                                                                                            |        | 84      | id.           |        |
|                | 5 bricks                                                                                                               |        | 78      | id.           |        |
|                | 1 schooner                                                                                                             |        | 10      | id.           |        |

Total. 21 bâtimens portant 764 canons.

# ROYAUME DE SUÈDE ET DE NORWÈGE.

| Population | de | Suède    | •  |    |    | •  |  | 2,860,000 |
|------------|----|----------|----|----|----|----|--|-----------|
| Population | de | Norwège. | •  | •  | •  | •  |  | 1,051,318 |
|            |    | ARMÉE    | DI | ЕТ | ER | RE |  |           |

| 1                                                                                                           |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|                                                                                                             | SUÈDE. | NORWÈGE. |
| Etat-major                                                                                                  | 161    | 40       |
| Garde royale.                                                                                               |        |          |
| Infanterie, deux régimens de garde et<br>un bataillon de chasseurs.<br>Gavalerie, gardes à cheval, hussards | 2,546  |          |
| du prince                                                                                                   | 1,140  |          |
| Infanterie de ligne.                                                                                        |        |          |
| 23 régimens Suédois.                                                                                        | 24,874 |          |
| 5 brigades Norwégiennes divisées en 24 corps.                                                               |        | 11,128   |
| Cavalerie.                                                                                                  |        |          |
| 2 régimens de dragons.<br>3 id. de hussards.<br>1 escadron de chasseurs.                                    | 4,944  |          |
| 1 brigade Norwégienne en 3 corps.                                                                           |        | 1,237    |
| Artillerie.                                                                                                 |        |          |
| 3 régimens Suédois.                                                                                         | 2,801  |          |
| à reporter                                                                                                  | 36,466 | 12,405   |

|                                                                                        | SUÈDE.                     | NORWÈGE. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Report                                                                                 | 36,466                     | 12,465   |
| 1 brigade norwégienne de six batteries<br>de campagne, cinq compagnies de<br>garnison. |                            | 1,596    |
| Génie.                                                                                 | <b>37</b> 0                |          |
| Corps du génie Suédois.<br>Corps du génie Norwégien.                                   | 310                        | 50       |
| Total.<br>Levée de guerre et réserve.                                                  | 36,836<br>10 <b>6,8</b> 03 |          |
| ·                                                                                      | 143,139                    | 24,432   |
|                                                                                        | 167                        | ,571     |

### Marine.

- 10 vaisseaux de ligne.
- 13 frégates.
- 33 bricks corvettes.
- 610 goelettes, chaloupes canonnières, batimens de servitude.

Total, 666 batimens.

| 5.3i    | EMPIRE DE RUSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UE.              | :•                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Ropula  | Light to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                | 1,890,432                               |
| :-      | ion asiatique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | 3,200,000                               |
| Popula  | lion européenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38               | 8,690,432                               |
| ΑĦ      | MÉE DE TERRE EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1827             | 1828                                    |
|         | Infapterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | <del></del>                             |
| _       | nens de l' <b>infanterie de la gand</b> e<br>ataillons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,200           | <b>22,89</b> 0                          |
| 1 bata  | l <del>lon de s</del> apeurs et 1 hataillon<br>ructioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000            |                                         |
| •       | n <b>ens d'inf</b> anterie de ligne à<br>aillons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <b>94</b> ,800 | 304,800                                 |
|         | nens de chasseurs à 3 bataillons.<br>Ions de garnisons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77,000           | 80,000<br>77,000                        |
| •       | ing the second of the second o | 40,3000          | 190,600                                 |
|         | Cavaleries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                         |
|         | ens de la garde dont 4 cui-<br>rs, 1 de dragons, 1 de hullans,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | -                                       |
| ` '     | hussards, 1 de chasseurs à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,400            | 8,000                                   |
| 3 cscad | rons de Cosaques et de Tartares<br>garder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • 1              | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|         | ens de cuirassiers à 1,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 24.000                                  |
| N. 14.  | A reporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23,200           | 24,000<br>12                            |

| ~                                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1827                                    | 1828                                                                                                                               |
| 23,200                                  | 24,000                                                                                                                             |
| s,<br>52,000                            | 52,000                                                                                                                             |
|                                         |                                                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                    |
| 1 .                                     | 107 000                                                                                                                            |
| 100,000                                 | 105,000                                                                                                                            |
|                                         | ,                                                                                                                                  |
| · .                                     |                                                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                    |
| 175.200                                 | 181,000                                                                                                                            |
| . 10,000                                |                                                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                    |
| <b>ă</b>                                |                                                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                    |
| 1 -~,                                   |                                                                                                                                    |
| 1 \                                     |                                                                                                                                    |
| 11,500                                  | 1                                                                                                                                  |
| al 4,400                                |                                                                                                                                    |
| 40,700                                  | 47,000                                                                                                                             |
| 24.000                                  |                                                                                                                                    |
| ,                                       | 27,000                                                                                                                             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | الاستواعا                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                    |
| 72,100                                  | 74,000                                                                                                                             |
|                                         | 23,200<br>8, 52,000<br>100,000<br>175,200<br>175,200<br>12,000<br>12,000<br>11,500<br>4,400<br>40,700<br>24,000<br>2,000<br>27,000 |

| ARMÉE DE TERRE EN                       | 1827           | 1828    |
|-----------------------------------------|----------------|---------|
| Report                                  | 1              | 74,020  |
| Environ 20000 ufficiers de sous grades, | <b>20,</b> 000 |         |
| Total de l'armée.                       | 670,300        | 745,000 |
| /                                       |                |         |

Marine en 1830.

32 vaisseaux de ligne.

25 frégates.

20 corvettes at bricks,

100 petits bâtimens.

Total, 177 bâtimens,

### ATMÉE POLONAISE.

L'armée polonaise est depuis la révolution de Pologne incorporée dans l'armée russe.

Cette armée comptait avant la révolution :

Infanterie. 36,000
Cavalerie. 12,000
Artillerie. 3,600

Total, 51,600

# EMPIRE TURC.

| Population                                                                                                                                       | • • •                                                | 10,390,000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| ARMEE DE TERRE                                                                                                                                   | en 1828.                                             |            |
| Infanterie                                                                                                                                       | ot 1                                                 |            |
| Garde du sultan.<br>68 bataillons de troupes régulières.                                                                                         |                                                      |            |
| 8 bataillons d'infanterie légère:<br>Soldats de marine faisant le ser-<br>vice de terre.                                                         | 8,000<br>40;000                                      | 133,000    |
| Troupes légères asiatiques.  Corps de volontaires.                                                                                               | 6,000<br>5,000                                       | ,          |
| Cavalerie.                                                                                                                                       | ٠.,                                                  | •          |
| Cavalerie de la garde.  Les spahis (troupe soldée.)  Cavalerie de réserve.  Les timariotes.  Les volontaires.                                    | 1,500<br>25,000<br>20,000<br>120,000<br>3,000        | 196,500    |
| Artilleric.                                                                                                                                      | 1                                                    |            |
| Artillerie de la garde.  20 bataillons d'artillerie.  Le corps des bombardiers.  Artillerie de siège et de place.  Mineurs et pionniers.  Train. | 2,000<br>12,000<br>3,000<br>14,400<br>3,000<br>6,000 | 40,400     |
|                                                                                                                                                  | Total                                                | . 369,900  |

### Marine (depuis la bataille de Navatin.)

. 1.

\* \* 8 vaisséaux de lighe. 24 frégates corvettes et bricks,

At the committee of the committee eres fill fri i erej i iz jerek i i

Total . 32 bâtimens.

CHOINELAB ATAM SERCÉE .

### A LA MANCEUVRE DU CANON?

Plusieurs, journaux ont publié, au commencement de

- décembre : 833, la note suivante : « Le comité d'infantérie et de catalerie a , dit-on , émis le
- » vœu, dans une de ses dernières réunions, que tous les
- » régimens d'infanterie fussent, dès le printemps prochain;
- · exerces à la manœuvre du canon. Cette mesure, qui avait
- déjà été examinée sous l'empire, et, depuis, dans le sem
- » de diverses commissions militaires qui se sent sudcédé,
- » ne peut servir qu'à assurer de plus en plus la supégiorité
- », de notre armée sur toutes les autres armées de l'Europe;
- » On avait d'abord songé à faire apprendre la markeuvre du
- » canon soulement aux compagnies d'élite; mais comme
- » celles-ci se recrutent dans les autres compagnies, il d

- » paru nécessaire que tous les hommes de l'armée fussent
- » également instruits, afin que, passant dans les compa-
- » gnies d'élite, ils ne le cédassent en rien à leurs camarades.
- » et pussent comme eux, en cas de besoin, faire le service
- » de canonniers. »

Le soldat d'infanterie doit-il être un apprenti: canonnier ? N'y aurait-il pas de graves inconvéniens à le distraire de son service spécial, pour essayer de lui faire acquérir un supplément d'instruction pratique, dont l'application ne serait jamais pour lui que momentanée et très-éventuelle?

Nous ne connaissons pas les rapports officiels qui ont du être adressés à M., le maréchal ministre de la guerre à l'appui de la proposition de comité d'infanterie et de cavalerie. Voici les argumens par lesquels d'autres militaires, que recommandent aussi leur expérience et leurs lumières, ont soutenu l'opinion de ce comité.

- 1º Lorsque l'infanterie s'empare d'une batterie ennemie. soit sur un champ de bataille, soit dans un ouvrage de fortification, il est à regretter qu'elle ne puisse pas utiliser séule les houches à feu tombées en son pouver, et les diriger immédiatement contre les troupes qui les ont perdues, ou contre celles qui tenteraient de les reprendres
- 2º Lorsque l'infanterie doit fourzir des saziliaires à l'artillerie, il sevait à désirer qu'elle lui envoyat des hommes sachant derà tirer le canon, et qui n'eussent pas besoin d'un nouvel apprentissage;
- 3. L'infanterie tirerait le fusii avec plus de justesse, si les sègles du pointage du canon lui étaient epseignées par des artilleurs, généralement plus adroits et plus habiles que les autres militaires dans l'usage des armes à feu :
- . 4º En augmentant l'instruction pratique de toute l'enfanterie par des exercices réservés jusqu'à ce jour à un corps

d'élite., on la grandirait à ses propres yeux (peut-êire aussiaux yeux des étrangers), et l'en accroftrait au moins la forme merale de la base de l'armée;

5º Emin l'ennui des gamisons, du à la monotonie des exercices actuels, et funcste sous plus d'un rapport, acrait réndu plus supportable si les occupations des soldats, en comps de paix, devenaient plus variées.

Examinana successivement chacune de ces assertions.

## 8. 1 or:

Lorsque l'infanterie s'empare d'une batterie ennemie, soit sur un champ de bataille, soit dans un ouvrage de fortification, il est à regretter qu'elle ne puisse pas utiliser seule les bouches à fea tambées en son pouvoir, et les diriger immédiatement contre les troupes qui les ont perdues, ou contre celles qui tente, raient de les reprendre.

Ordinairement l'infanterie ne marche pas seule à l'attaque d'une hatterie ou d'un retranchement. L'artillerie, qui combat avec elle, doit préparer, suivre, et souvent précéder les mouvemens des colonnes d'attaque, afin d'éteindre, ou tout au moins de ralentir les feux des batteries opposées à ces colonnes. Si l'artillerie d'une division ou d'un corps d'armée est bien employée et bien commandée, l'infanterie s'emparera très-rarement, sans le concours des canonniers, des bouches à feu ennemies. Celles-ci seront dès-lors utilisées aussitôt par les artilleurs, et comme il conviendre qu'elles le soient.

Il n'est pas impossible sans doute que des troupes d'infanterie s'emparent, sans artillerie, de quelques canons ou ouvrages ennemis. Cela s'est vu plus d'une fois, notamment durant les guerres de la révolution et de l'empire. La davalerie elle-emème y a été employée heureusement, avec ou
sans le concours de l'artillerie, dans des circonstances où il
n'est pas d'usage de faire combattre des escadions. Le
général Lasselle, à la tête de deux régimens de charseurs,
fit capituler, en 1806, la place de Stettin. A la bamille de la
Moscowa, des cuirassiers français entrèrent les premiers
dans ces redoutes rosses, où périrent les généraux Monthran
et Caulincourt. A Somo-Sierra, des lanciers polonais, parmi
lesquels fut blessé le major Philippe de Ségur, enlevèrent,
après plusieurs charges, une position escarpée et formidable.....

Conclura-t-on de ces beaux faits d'armes que la cavalerie doit être exercée à l'attaque des fortifications permanentes ou passagères, et au tir du canon? On admire d'hérosques dévouemens, et on les imite d'inspiration, si l'on est assez heureusement doué et placé pour s'élèver jusque là ; mais des meyens qui n'ont réussi que par une réunion de circonstances fortuites et extraordinaires, ne pourraient être proposés pour principes d'instruction et deconduite militaires. Ceux-ci sont établis pour des événemens d'une autre n'êture que les précédens : des cas exceptionnels ne peuvent servir à formuler des règles générales. Le hardi coup de main qui fit ouvrir les portes de la citadelle d'Ancône en 1852, n'a pas empêche, quelques mois plus tard, d'en venir aux travaux d'un siège pour s'emparer de la citadelle d'Anvers.

Les troupes qui sont réduites à abandonner leur artillerie, ont presque toujours pour dernière ressource celle d'enclouer les pièces, ou de détruire quelques parties essentielles de leurs voitures et de leurs munitions. Il suffit de l'un ou l'autre de ces expédiens pour rendre impossible l'emploi d'un matériel mutilé ou mal assorti, au moment ou il tombe entre les mains de l'infanțarie. Les difficultés et le désordre qui accompagnent d'ordinaire de pareilles prises, livisent aux canonniers des batteries ou des pares les plus voisins, la temps, d'arriver pour reconnaître et mettre en œuvre les attirails échus aux vainqueurs.

La mobilité de la nouvelle artiflerie est telle, qu'on doit moins craindre que jamais de la voir en retard. Si d'ailleurs des chemins très-difficiles arrêtent par fois le matériel, une partie du personnel qui l'escorte peut se rendre promptement aux points ou un service presse d'artillerie l'appelle: Les divisions et subdivisions introduites dans l'un et l'autre deces élémens permettent aux canonniers à cheval ou à pied de parattre dans toutes les positions où la cavalerie et l'infairterie penvent se trouver, aux avant-postes comme à l'arrière! garde, dans un pays de plaine comme dans un pays de montagne. Les bulletins de l'armée d'Afrique font connuttre que, dans les combats qui ont précédé et suivi la prise d'Algen, l'artillerie a presque toujours marché empsemière ligne avec son nouveau matériel. - Non seulement elle prend une part directe à la plupart des éxénemens d'une guerre, soit en y combattant, soit en produisant par sa seule présence un effet moral, mais elle est encore chargée d'approvisionner toutes les troupes d'armes et de munitions. Dans ce but, elle est obligée de tenir, sur le théâtre même de toute opération sérieuse ou à proximité, quelques attirails et par consequent des canonniers. Ceux-oi sont alors convenablement placés pour tirer parti, à propes, de l'artillarie api. est prise à l'ennemi.

L'infanterie est morcelée, en temps de paix, en une soule de détachemens dont plusieurs sont livrés à seux-mêmess Quoique l'on put faire, et en la supposant instruite tout entière à la manœuvre du canon, les postes isolésine canserversient pas longtemps cette instruction; or; si l'un s'habituait à l'ides que l'infanterie peut, seule, tirer des bouches a
seu dans quelques cas, on serait ament insensiblement à
réduire outre mesure l'artillerie employée à telle ou telle
expédition. Le nombre des bons canonniers deviendrait insuffisant dans plus d'une circonstance, où l'on auxait
compté sur l'assistance précaire des soldats d'infanterie; à
leur tour, ceux de ces soldats qui resteraient disponibles peur
leur service spécial, pourraient bien n'être plus en état de
s'en acquitter, les effectifs étant incomplèts par suite de
travaux d'artillerie.

Nous concluerons que l'infanterie qui aura enlevé despièces à l'enmemi, fera en général beautoup mieux de continuer ses fonctions habituelles que de changer de rôle dans un instant critique. Elle risquerait de perdre son temps à des tâtonnemens et à des essais sur des armes étrangères; ces essais, nécessairement longs pour elle, pourraient être infructueux, en pareil cas, même pour des mains plus habiles que les siemnes dans l'usage de l'artillerie.

§ 2.

Lorsque l'infanterie doit fournir des auxiliaires à l'artillerie, il serait à désirer qu'elle lui envoyât des hommes sachant déjà tirer le canon, et qui n'eussent pas besoin d'un nouvel apprentissage.

Si l'infanterie devait prendre part, en temps de paix, à l'instruction pratique de l'artilleriq, ce que nous ne croyons nécessaire pour aucune circonstance de la guerre, il nous paraltrait préférable d'exercer la première de ces armes au tir du canon de siège, de place et du mortier, ainsi qu'à la construction des batteries permanentes, plutôt qu'au tir du canon de bataille.

Fandant l'attaque en la défense d'une place on d'un fart, l'infanteria envois des suxiliaires à l'artiflerie. Cella-ci, accablée de travaux pénibles durant les nombreuses opérations d'un siège, et exposée à des dangers saus cesse ressessans, ne tarderait pas à voir mettre hors de combat la plupart de sea hemmes d'élite, si l'infantèrie, dont l'effectif est hemcoup plus considérable et qui est moins occupée, ne vensit à leur aide pour accélérer des travaux qui ont un grand développement, et pour réparer quelques pertes. Il importe en outre heaucoup que l'artillerie réserve intacte une partie de sea forces pour les journées du siège les plus décisives et les plus périlleuses, où elle deit figurer au premier rang. — Par les mêmes motifs, dans les mêmes circonstances, l'infanterie prète également ses bras et same courage aux troupes du génie.

Or, toutes les fois que les travailleurs externes des batteries eu des tranchées sont bien dirigés par leurs propres officiers, et par deux de l'artillerie et du génie, ces travailleurs concourant aussi efficacement qu'on doit le désirer au service des armes spéciales. Le savoir faire n'est pas, en général, co qui manque aux auxiliaires, mais bien chez quelques-uns la patience et la fotique, si désirable pour de pénibles et dans gereuses corvées. Cette patience est une des qualités distinctives du sapeur et du canonnier : ils y attachent un point d'honnour. Leurs chefs s'efforcent à la faire natire et la récompensent, parce qu'ils en sentent mieux que personne taute l'utilité.

Le soldet d'infanterie, destiné habituellement à un tout autra rôle, met au contraire peu de prix à cette qualité essentielle, mais qui n'a rien de brillant. S'il n'en est doué naturellement, pertes il ne l'acquerre point par su rare participation à qualques remuentens de terre effectués comme par

passe-temps dans une garnison, et per le très-petit nombre de manœuvres et de travaux de l'artillerie et du génie que les nevateurs les plus exigeans pourraient lui avoir imposés.

L'experience d'un grand nombre de sièges démentre que; pour y bien utiliser des soldats d'infanterie; il suffit de les intercaler en nombre limité, et sans qu'ils aient eu besoin d'être préparés longtemps d'avance, entre des artilleurs ou des sapeurs qui leur servent en tout de guides, qui sachent donner l'exemple de la persévérance et du sang-fioid, et qui soient; en outre, chargés des fonctions les moins simples de chaque métier. Quelques explications, et au besoin des répétitions faités peu de temps avant de mettre à l'œuvre les soldats d'infantérie, ont suffi pour en tirer un bon parti.

Ainsi, quand l'artillerie a du reclamer des auxiliaires pour servir une batterie de siège de concert avec des canonniers, elle a d'abord fait manier par les nouveaux-venus les leviers, le bonte-few, l'écouvillon, etc., au lieu de les sqire débuter par le pointage. Après avoir assisté à quelques salves d'artillerie, le soldat d'infanterie un peu intelligent est loir sans doute d'être un canonnier, mais il sait remplir passablement le rôle de servant d'une pièce, ordinairement sur plate-forme, autour de laquelle sont places plusieurs artilleurs instruits. Il serait d'autant moins necessaire pour un fantassin d'avoir fait dans une garnison un noviviat d'artilleur, pour devenir peut-être, une seule fois dans sa vie militaire, un des derniers servans d'une bouche à feu de siège ou de place, que le souvenir de ce noviciat serait probablement effacé de sa mémoire, lorsque le moment de l'application serait venu.

Si donc l'artillerse de siège ne peut se passer d'auxiliaires pris dans l'infanterie, ceux-ci n'ont pas du indins besoin d'être exercis longtemps d'avance aux travaux de l'autilierie. Aussi il ne paraît pus que, dans aucune armée, ces exercices aient été imposés régulièrement à l'infanterie.

- La preparation des soldats de cette arme à la manusevre du canon me semble encore moins nécessaire pour l'artillerie de bataille-que pour celle dite de siège. Celle-là réclame souvent des chevaux pour trainer ses voitures, et les prend partout où elle peut les trouver, mais presque jamais elle n'a recours à des fantassins en qualité d'auxiliaires pour le tir. Il est rare qu'une batterie, pendant la durée ordinaire d'une campagne, ne puisse suffire à l'execution de ses six bouches à feu. Demande-t-elle parfois des hommes: aux autres corps de l'armée? c'est pour qu'ils viennent aider à réparer un chemin en mauvais état, à franchir un passage très-difficile, à travailler aux parcs, dans des magazins ou dépôts, à servir d'escorte ou de garde, etc., plutôt qu'à fonétionner comme servans dans une batterie en action. Les artilleurs employés aux réserves et aux différens pages sont les suppléans naturels des hommes blessés ou tués dans les batteries actives. Que le personnel de l'artillerie d'un corps d'armée soit convenablement composé en entrant en campagne, puis bien réparti et commandé, et les remplacemens des hommes manquans ne se feront pas longtemps attendre des parcs et des réserves aux; batteries. Avant de recourir à un autre mode de recrutement du personnel de l'artiflerie de campagne mis hors de combat, il faudrait commencer par citer plusieurs occasions qui le premier mode aurait été en défaut.

Après des pertes très considérables que des chances extraordinaires dans une guerre malheureuse avaient fast éprouver à l'artillerie, on a bien vu des commandans de batteries à pied et à cheval se recruter dans les compagnies d'élite ficilement à bout de ce qui n'est été qu'un jeu pour des canonniers ordinaires. Comment sans une longue pratique des détails essentiels de cette dernière profession, l'infanterie pourrait-elle pointer avec justesse, mesurer les distances à vue d'œil, soigner et distribuer les munitions si faciles à avarier, savoir quand il faudrait tirer à boulet, à mitraille, de plein fouet, à ricochet, avec les obusiers, avec les canons, car les uns et les autres entrent ordinairement dans la composition de chaque batterie? Tout cela n'est qu'une partie de ce qui constitue l'artilleur et ne peut être; obtenu que d'hommes longtemps et bien exercés. L'infanterie qui serait appelée à tirer le canon, se trouverait, par la force des chases, livrée tôt ou tard à elle-même pour beaucoup de détails d'exécution qu'elle ignorerait complètement.

En réclamant pour elle une partie du service dévolu à l'artillerie, a-t-on songé aux nombreux accident qui accompagnent ce service et aux soins minutieux qu'il exige ? Il serait entravé presqu'à chaque instant, si l'adresse, la perséverance et l'expérience des canonniers (guides et encouragés par les conseils et les exemples de leur propres chefs, qui connaissant tous leurs hommes, assignent à chacim la place qui lui convient le mieux) n'étaient constamment là pour triompher des obstacles aussitôt qu'ils se présentent, - A-t-on songé encore au temps et aux dépenses en poudres, bouches à feu; boulets, outils, location de terrain etc., etc., qui seraient indispensables pour apprendre à tous nos régimens d'infanterie à tirer passablement le canon et à exécuter au moins les principales manœuvres des batteries attelées? Le budget de la guerre serait augmente cha que année d'une somme considérable pour ce seul article. Quand bien même chacun de nos régimens de ligne aurait à sa disposition pendant 2 ou 3 mois par an, une batterie.

d'artillerie montée, destinée uniquement à lui apprendre ce tir et ces manœuvrés, il serait physiquement impossible que chaque compagnie d'infanterie y employat le nombre de séances nécessaire pour obtenir quelque résultat. Une semblable dissémination des batteries montées, périodiquemient renouvelée, n'aurait pas seulement le tres-grave in\_ convenient de tenir morceles tous les régimens d'artillerie ... de nuire à leur discipline, à leur esprit de corps, à deur instruction, à leur administration, etc.; mais elle occasidnerait aussi une grande perte de temps aux compagnies d'infanterie. Celles-ci ne poarraient pas saire marcher de front les deux genres d'instruction exigés d'elles, à moins qu'ob ne réduist singulièrement le programme spécial qu'elles ont suivi jusqu'à ce jour ; programme qui , quoique trèssimple et prescrivant une série d'exercices d'une monotonie peut-être fatigante, n'en est pas moins sanctionne par les succès d'une vingtaine de campagnes.

Les batteries détachées loin d'une école d'artillerie n'acquièrent, en général, qu'une instruction superficielle sur beaucoup de points. Depuis qu'elles out été mises sur le pied de guerre, on a été, il est vrai, obligé d'en cantonner plusieurs plus ou moins loin des polygones, à cause de l'insuffisance du casernement, surtout des écuries dans les écoles , jet peut-être aussi en raison de la situation politique de quelques localités. Mais afin de completter l'instruction de ces batteries, il est nécessaire que les canonniers reviennent au chef-lieu de l'école (ce qui a eu lieu), passent plusseurs fois par tous les détails du petit et du grand polygone, et soient employés aux mouvemens di préparations qui se font dans les divers ateliers, les salles d'artifices, les magacins, les arsenaux, les parcs, etc. Que signifierait l'instruction en artillerie acquise par un soldat d'infanterie qui n'aurait ı 3 . n. 14. 2º série. t. 5. pévrier 1834.

d'une pièce, sans l'avoir thrée lui-même réellement, et sans l'avoir vu trainer aux diverses positions qu'elle occuperait un jour de combat et où l'on voudrait néanmoins qu'il put la suivie?

En résumé, les auxiliaires fournis à l'artillerie dans les sièges n'ont pas besoin d'être exercés longtemps d'avance à la manœuvre du canon; le personnel de l'artillerie de bataille tel qu'il à été constitué, a suffi pour le tir proprendent dit du canon à la guerre; l'infanterie ne lui fournit presque jamais de servans auxiliaires; ils ne pourraient être que très-imparfaitement instruits sur les détails compliqués du service de l'artilleur, et il serait même dangereux de comfor à ces auxiliaires seuls l'exécution de bouches à feu,

# S 3.

L'infanterie tirerait le fusit avec plus de justesse, si les règles du pointage du canon lui étaient enseignées par des artifleurs, généralement plus adroits et plus habiles que les autres milisuires dans l'usage des armes à feu.

It est preuvé por le cálcal, a dit le genéral Gamenià, que si clime la révolution nous avons tué 200,000 hommes aux ennemir; il nom en a coûté en plomb le poids de chaque mort (1). Les régiments d'infantorie qui sont leur première campagne consomment en effetimutilement une énorme quantité de munitions. Le soldit qui est livré à lui-même avant qu'il ne soit aguerri tire à tort et à travers; il fait feu des qu'il aperçoit ou croît aparesvoir d'emanni, sans s'imquiéter de sa distance et seuseut sans viser.

<sup>: (1)</sup> Aip-patracia: pape 193, 5° idistan.

Il serait done vivement à désirer que je tir du fusil sot mieux enseigne qu'il ne l'est généralement dans l'infanterie, et que l'on y sit un emploi plus profitable des cartouches distribuées annuellement à chaque soldat et sous-officier; Mais, si neus ne nous trompons, on aurait tort de croires que l'apprentissage de la manœuvre d'un canon ou d'un obusier, même suivi de quelques coops tirés avec l'une ou l'autre de ces armes de gros calibre, put avoir quelque influence heureuse sur la manière dont le fantassin se servirait de son fusil.

Rien ne peut remplacer la pratique du tir d'une arme à feu, et surfout d'une arme à feu portative. Le pointage de celle-ci étant tont entier de coup-d'esil, et opéré sans points d'appui lixes et sans machines qui puissent le rectifier en l'assurer au moment où le coup part, exige principalement de l'habitude et de l'adresse, plutôt que de la théorie. Les explications plus ou moins savantes qui seraient débitées à des fantassins sur la hausse, la ligne de mire, le but en blanc, la trajectoire, etc. ( ces explications fassent-elles partout bien développées et comprises), n'amélioreraient point des feux de péloton ou de bataillon, ni des feux de file.

Au fien d'apprendre à des compagnies d'infanterie à brûler sans fruit de la poudre, au moyen de bouches à feu, qu'elles pointeraient d'ailleurs elles-mêmes très rarement à l'armée, on famili beaucoup mieux de réserver cette poudre pour doubler et tripler, s'il le faut, le nombre des cartouches à balle à consommer par chaque homme en temps de paix. L'habileté il'un soldet dans l'usage du fusil (la merilleure 'arme de guerre qu'on ait encore inventée et cells dont l'emploi est le plus utile et le plus fréquent) dépendra dés expériences personnelles et multipliées qu'il aura faites sur celui placé entre ses mains, plutôt que des lerons de

ses instructeurs, quels qu'ils soient, notamment si les leçons ont pour objet des armes d'une autre nature et dont l'exécution soit forcement très-limitée pour chaque soldat.

Les instructeurs d'artillerie dans les corps d'infanterie pourraient-ils être choisis parmi les officiers provenant de l'école Saint-Cyr, ainsi que la proposition parett en avoir été faite? Les quelques coups de canon que ces officiers, étant élèves, auraient tirés, depuis plus ou moins de temps, au polygone de cette école, ne justifieraient pas la prétention d'enseigner l'artillerie pratique. Afin d'assurer dans tous les corps une instruction technique convenable et uniforme, et afin d'empêcher que chacun n'eut bientôt sa méthode particulière pour la manœuvre, et peut-être sa théorie ballistique, on serait très probablement obligé de recourir à des instructeurs formés dans les écoles d'artillerie ou appartenant à leur personnel. Celles ci sont en petit nombre comparativement à celui des régimens de ligne et établies toujours dans les mêmes villes ; tandis que l'infanterie est disseminée dans une foule de localités variable. On imposerait à l'artillerie un accroissement de fonctions, réellement très-pénible, si on la chargeait soit d'instruire dinectement l'infanterie cantonnée dans les chef-lieux des ecoles, soit de dresser des instructeurs pris dans les régimens de ligne et qui seraient envoyés de toutes leurs garnisons à celle d'artillerie; à l'instar de ce qui est pratiqué par la cavalerie pour l'école de Saumur et par l'artillerie elle-même pour son école de pyrotechnie.

Dans de premier cas, une très-petite partie de l'infanterie pourrait être instruite à la sois sur la manœuvre du canon. Les régimens d'infanterie éloignés des écoles d'artillerie seraient privés de l'instruction que les autres y puiseraient. Delà diverses nuances dans la même arme, des rivalités, des

jalousies et l'impossibilité où l'on serait en campagne d'employer indistinctement aux mêmes services tous ses régimens.

Dans le second cas, le séjour permanent auprès des écoles d'artillerie d'un grand nombre de surnuméraires, appartenant à tous les régimens d'infanterie et que la libération annuelle ferait sans cesse renouveler, n'occasionerait pas un mince embarras pour ces écoles ni de faibles dépenses pour l'état, ne fût-ce qu'en frais de route. La loi du recrutement établirait une circulation presque continue et alternative de moniteurs formés ou non formés entre tous les corps des deux armes.

D'un autre côté, le service de l'artilleric est très varié. Tout le temps des officiers et sous-officiers d'une batterie est en quelque sorte absorbé par les soins continuels que réclament la surveillance des canonniers conducteurs et des canonniers servans, celle des chevaux et du matériel, les fravaux des écoles, des arsenaux et des autres établissemens. Vouloir faire concourir ces mêmes officiers et sous-officiers à instruire des fantassins, soit en corps, soit en détachemens, ce serait beaucoup trop exiger du personnel des batteries et nuire à leur service particulier. Pour s'en convainere, il suffit de jeter les yeux sur un tableau de l'emploi du temps des militaires de chaque grade dans un régiment d'artillerie.

Un point plus important pour les officiers d'infanterie que l'enseignement de la manœuvre du canon et qui mérite teute leur sollicitude, c'est l'entretien des armes portatives dans les corps. Les instructions émanées du bureau de l'artillerie au ministère de la guerre pour rendre plus facile cet entretien ont généralement amélioré, depuis quélque temps, une partie très-importante du service du faititssin. Cepéndant

les visites détaillées passées chaque année par les capitaines d'artillerie adjoints aux inspecteurs généraux, semblent démontrer que des réparations d'armes, qui sont à la fois à la charge du soldat et du gouvernement, selon leur nature, pourraient être moins fréquentes dans quelques régimens. Empêcher qu'un matériel fragile et précieux ne se détériorat entre les mains de ceux à qui il est confié, qui doivent seuls s'en servir et qui sont responsables de sa conservation comme intéressés par honneur à ses effets, ce serait à la fois contribuer au bien-être du soldat pour qui la moindre retenue sur une modique solde est un rude sacrifice, procurer de notables économies au département de la guerre, soit en entretien, soit en rechanges, et rendre plus efficace le tir des fusils de l'infanterie en diminuant le nombre de leurs non valeurs dans le combat.

Des instructeurs de manœuyres d'artillerie seraient aussi impuissans pour obtenir ce dernier résultat que le premier, Quelque mode que l'on suivit pour former tous les instructeurs d'artillerie nécessaires à l'infanterie, il y aurait des dépenses considérables à faire et des difficultés de plus d'un genre à surmonter pour n'arriver, en définitive, qu'à une instruction très-incompléte.

# **§** 4.

En augmentant l'instruction pratique de toute l'infanterie par des exercices résercés jusqu'à vejour à un corps il élite, en lu grandirait à ses propres yeux ( peut-être aussi aux yeux des étrungers), et l'on accroîtrait au moins la force morale de la base de l'armée.

Le principe d'une bonne division du travail est applicable l'art militaire comme à tous les autres arts. L'exemple des dragone, à la foir exvellers et fantanine, primes par les unes à couse de ce double séle, et dépréciée par les autres prouve que, pour être bien remplien, les fonctions d'un soldat ne deivont pas être trèp multipliées. Ge corps, destites services et la double utilité parhissent aujourd'hui incontectés, a subinéangeoins de nombreuses vicinitudes de bonnes et de mauvoise fortune. On doit, ce semble, admettre que som instruction en infanterie, qui est la partie accessoire du service dés dragons, ne contribue pas à amélièrer nelle-case espelarie proprement dite, qui est la partie principale.

Partant de la et raisonnant par analogie faute de faits directement emplicables à la question, on est foudé à craindre que l'infanteme à qui l'en apprendrait une partie du métion de canonnier ne s'améliorat point par ce surcroit de fonctions et de fatigues. Elle risquerait au contraire de perdre une partie de son mérite intrinséque comme infanterie, et finalement d'affaiblir sa waleur margle, au lieu de l'ausmenter soit à ses propres yeur soit à cour des étrangers. Dans un régiment d'infanterie . les uns négligeraient le fosil pour le canon; d'antres se dépositeraient de ce dernier exercice qu'ils auraient rarement l'occasion d'appliquer, ou l'oublisraient feute d'une pratique assez suivie. Tous essemble perjagnant leur temps et leur attention aur plusieurs points. selon laurs goats et leurs paryens, pourraient fort hien perdre en partie de vue le but principal de laur institution, et n'être mi de hous fantassius mi de hous artilleurs, on avant probablement la surétention d'exceller à la fois dans les denx services

Les personniers sont choisis parmi des hommes vigouques et de haute taille; la manœuvre du canori exige des qualités physiques. L'infanterie somptant béautoup de seldats da: petite taille et d'un physiquegréle; caux-cirré sernient jamais; que de très-médiacres canonniers, leur instruction pat-elle être complète. Ainsi vouloir que toute l'infanterie fut exercée au tir du canon, ce serait imposer une peine inutile à la majorité des inilitaires appartenant aux compagnies du centre et aux voltigeurs. On énerverait d'ailleurs un régiment d'infanterie, qui ne pourrait être appelé à servir des bouches à feu que dans une circonstance extraordinaire où il est probable que tout son monde ne serait pas de trop, si on lui enlevait alors ses hommes les plus rebustes.

Lorsque le comité d'artillerie voulut, en 1859, améliorer le service du personnel de cette arme, il suivit une marche opposée à celle du comité d'infanterie et de cavalerie proposent d'exercer toute l'infanterie à la manœuwe du canon.

Le premier de ces comités chercha à réduire à leur plus simple expression les fonctions du canonnier, élaguant avec soin tout ce qui n'était pas inhérent à l'artillèrie, mais leur attribuent aussi teut ce qu'elle réclame.

D'après ce principe, l'ancienne organisation des régimens d'artillerie à pied et à cheval fut changée, pour ne plus former des premiers et des seconds qu'un même corps avéc le train nécessaire aux hatteries. On trouvait avec raison que les régimens d'artillerie à pied et éheval perdaient de vue foit souvent en temps de paix, par des mandeuvres et des enercises empruntés à l'infanterie et à la cavalerie, le vôte spécial qu'ils doivent rémplir en temps de guerre; il fut arrêté qu'ils ne s'occuperaient plus que d'artillerie.

Ainsi d'après la constitution actuelle de son personnel, chaque batterie doit avoir ses chevaux pour trainenter pièces et les munitions. Les canonniers conducteurs font partie intégrante de la batterie en tout temps, et pourraient alterner, s'il y avait lieu, avec les servans pour le tir du canon,

et reciproquement ceux-ci pourraient ulterner, aur besoin, avec les conducteurs pour la conduite des roitures. Les au-cient soldats du train ontaussi rempli, dans des cas pressés, ces doubles fonctions de servans et de conducteurs d'une hatterie. Plus d'une fois, ils se sont acquittés avec honneur des unes et des autres. Mais ce changement d'attributions, d'ailleurs extrémement raire, servit beaucoup plus facile à l'avenir que par le passé, à cause de l'incorporation de tous les élémens d'une batterie dans les mêmes cadres.

La facilité que l'on aurait de faire alterner les canonniers servans avec les canonniers conducteurs est encore un motif à ajouter à tout ce qui précéde contre la proposition d'instruire l'infanterie au tirdu canon. L'emplot d'auxiliaires étrangers à l'artilleme deviendra nécessairement de plus en plus raie dans les nouvelles batteries de campagne; il faudrait en effet qu'il y entbéaucoup de vacances à la fois parmi les conducteurs et les servans pour qu'ils ne pussent ; en s'entr'aidant, venir à bout', seuls , du service des pièces. Des fautassins qui seraient attachés momentanement à une batterie ne pour raient être d'aucun secours pour les conducteurs qui ont le service le plus pénible.

Après avoir spécialisé l'organisation des régimens d'artificrie, et après avoir voulu prévenir le reproche mérité adressé naguère aux artificurs à pied et à cheval d'être trop fantassins ou trop cavaliers, voudrait-on que les fantassins devinsable des canonniers? Il semble que le moment serait au moins malchoisi pour doter l'infanterie d'une extension d'attributtions étrangères à son service spécial.

La demande d'exercer l'infanterie à la manauvré du canon, si elle était accueillie, serait probablement suivistôtion tard de la proposition d'attacher d'une manière permanente quelques pièces d'artillerie à chaque régiment de ligne.

Pentrêtre se présenterait-il ensei un officier de cavelerie novateur trui, pour complèter ce prétende suite la recter fectionnemens, demanderait à son tour que par intitation, les cavaliers frissent éxercés au service des batteries d'artil. lerie à cheval qui marchent avec eux à l'avinée qu maitre. que chaque escadron fut toujours accompagné d'une pièce d'artillerie légère. Ainsi servit rétablie, et dans son plus grand developpement, l'artillerie régimentaire que l'on a supprimée avec raison, comme étant non seulement de peui - d'effet, mais engore plutôt anisible qu'utile. Comme telle parait être l'arrière-pensée de plusieurs militaires qui ne noclament sujourd'hui sue l'apprentiesage de la manauvre du canon de bataille par l'infanterie, parce qu'il est, ca gemeral, prudent dome pas trop demander i la fois, nous croyons à propos, pour mieux combattre cette demière proposition, de relater ici une note sur l'artillerie régimentaire extraite de l'Histoire de l'expédition de Russie per M. le colonel d'artillerie de Chembrey (1).

" Avant les guerres de la révolution, l'artillerie de ligne

" d'une armée merchait et campait toujours réunies elle

" était divisée en brigades de dix bouches à feu chaque;

" on détaclieit de l'artillerie eux lieux on elle était néces
" saire; et lorsqu'on devait en venir aux meins, on déti
" gaait à chaque chef de brigade les troupes près desquelles

" il devait se porter et dont il devait suivre les mouvemens

" pendant le bataille. On sent qu'aven de semblables dis
positions, les troupes se troussient souvent engagent avant

" l'arrivée de l'artillerie aux bataillons. Ce fut sans donte

" oe qui sit nattre l'idée d'attacher des pièces légères aux

bataillons.

<sup>11)</sup> Name 1 , page 198 , 2º edition.

Les Prusiens, les Autrichiens et les Russes l'adoptèrent successivement, et les Français enfin en 1740, sous Mausice de Saxe. A l'époque de la révolution, l'en n'avait qu'une pièce par bataillon : le nouthre en fut porté à deux. Un grand changement s'opéra bientôt pendant la guerre qui s'alluma alors : l'infanterie fut partagée en divisions ; des batteries du corpa d'artillerie furent attachées à ces divisions, et mises pour tout le temps de la guerre sous les ordres des généraux qui les commandaient.

On eut en outre une réserve composée de pièces d'un camilière plus fort que l'artillerie des divisions, et l'on cassa d'avoir du canon de bataille.

Tal était l'état des abserts lorsures Napolées, après le

"Tel était l'état des choses lorsque Napoléon, après le revers d'Essling, craignant que son infanteria, composée en grande partie de rectues, n'ent plus la même vigueur, songes pour la soutenir à augmenter son artillerie : il employa le seul moyen qu'il ent à sa disposition pour apèrer promptement catte apération; ce fut de distribuer à ses bataillans une partie de l'artillerie auffichienne qui était tambée en son pouvoir : ainsi une circonstance imprévue fit rétablir l'artillerie régimentaire. Je ne connais aucune raison à faire veloir en sa faveur; depuis que l'on attache une partie de l'artillerie de ligne aux divisions, elle présente au contraire de graves et nombreux inconvéniens.

" Le cason ainsi employé n'est pas dispenible : il est imp dispenié pour produire un effet marqué; il tire ordinamentement trop souvent, trop vite et de trop loin. Un jour de bataille, la moitié au moins est en decaiente ligne et à la réserve, et de prend point part su que hat. Si le valibre que sert d'artillerie régimentaire est un de peux de l'artille le le de ligne, cette dernière manquers souvent de muni-

\* tions, parce que l'artillerie régimentaire en aura con
\* sommé inutilement. Voici de plus graves inconveniens :

\* le soldet s'habitue à ne marcher qu'avec du canon, et de
\* vient craintif quand il n'en voit point : ce canon gêne

\* dans les manœuvres, et ralentit souvent la marche des

\* régimens; les colonels, autant par lé desir de l'avoir

\* pour appui s'ils en viennent aux mains que dans la crainte

\* de le perdre, ne s'en séparent que quand ils y sont abso
\* lument forcés, ce qui arrive fréquemment par la difficulté

\* des chemins et par d'autres causés : ils s'affaiblissent alors

\* en faisant des détachemens pour le garder. Je dois aussi

\* observer que cette artillerie leur sert de prétexte pour re-

» quérir des chevaux, des fourrages, et avoir beaucoup

» plus d'équipages que le réglement ne le leur permet. » Si l'on n'a pas assez d'artillerie, il faut augmenter celle-» des divisions et de la réserve : huit bouches à feu ajoutées » à l'artillerie d'une division de douze bataillons produiront » plus d'effet que vingt-quatre bouches à feu attachées à ces » bataillons. Dans le cas où il serait nécessaire de donner de i l'artillerie à un régiment que l'on détacherait, on lui » donnerait de celle de la division. Je terminerai par faire » observer que Turpin de Cresse, dans ses Commentaires sur » Végece; Guibert, dans son Essai général de Tactique, et » Dupujet, dans ses essais sur l'Artillerie, sont d'opinion » que l'artillerie régimentaire est plus nuisible qu'utile, et » pourtant de leur temps elle remplissait, ainsi que nous » l'avons vu, le but incontestable de soutenir l'infanterie » dans les pressiers momens de l'attaque; en attendant l'arrivée de l'artillerie de ligne. »

En définitive, ce qui constitue la forceréelle de l'infanterie, c'est une grande pratique de tous les exercices qui lui sont propress' une commaissance imparfaite des manœuvres empruntées à une autre arme, serait nuisible à l'une et à l'autre.

### \$ 5;

Enfin l'ennui des garnisons, du à la monotonie des exercices actuels, et funeste sous plus d'un rapport, serait rendu plus supportable si les occupations des soldats, en temps de paix, devenaient plus variées.

L'infanterie compte un très-petit nombre de soldats et de vieux sous-officiers; presque tous ces militaires, à quelque arme qu'ils appartiennent, s'empressent de rentrer dans la vie civile aussitôt qu'ils ont satisfait à la loi du recrutement. Est-on fondé à soutenir que les fantassins qui n'ont que deux ou trois ans de présence non interrempue au corps (et c'est la majorité), soient tellement habiles dans leur principal métier qu'on put, sans inconvenient, leur en faire apprendre un autre qui ne serait jamais qu'accessoire pour eux, et qui certainement ne les retiendrait pas plus long, temps sous les drapeaux? Le soldat ne s'occupe pas en général avec plaisir des exercices, quels qu'ils soient, qui lui sont imposés pour son instruction militaire. Ce serait un très-mauvais moyen de le satisfaire que de multiplier ses abligations, surtout si on leur assignait un but plus on moins leintain, et dont l'utilité ne lui serait pas clairement démontrée. Chaque soldat raisonne plus ou moins sa position, et charche à reconnattre les limites du devoir, pour s'y habituer et se tenir toujours prêt à le bien remplir; il ya même souvent au delà de gatté de cœur, mais veut y aller librement, sans être contraint, moins jaloux peut-être du mérite d'avoir fait plus que sa tache que de celui d'une ini.

tialive personnelle et spontanée. Il est rare qu'il n'éprouve point une espèce de répugnance pour tout exercice qui lui est commandé en dehors des attributions ordinaires du corps auquel il appartient. Ainsi les canonniers des anciens régimens d'artillerie à pied montraient en général de l'éloignement pour le maniement du fusil, les écoles de peloten on de bataillon qui leur étaient imposées outre mesure dans quelques garnisons, tandis qu'ils assistaient sans trop de peine à de beaucoup plus longues manœuvres d'artillerie. Il en serait à peu près de même du fantassin passant alternativement des instructions qui deixent et qu'il suit devoir lui être familières, à l'exercice du canqu, qu'il regarderait comme un hors-d'œuvre plus ou moins exigible. Celte varieté d'exercices pourraitêtre un amusement peur quelques milifaires qui goulent les doctrines quasi-saint simoniennes du phalanstèrien Charles Fouvier. Mais l'abtrait d'un double métier ne paratt pas tellement infésistible qu'il puisse fizie naltre l'amour de la profession des armes ches coux qui n'en sont pas doués : te seruit un vain remède à cet affaiblissement de l'esprit militaire observe dans les populations comtemporames et signale par plusieurs auteurs, notamment par le lieutenant-général Lamurque.

Si l'armée française était composée, comme à d'autres époques, de vicilles légions ayant fait leurs preuves sur plinséeurs champs de bataille, en concernait qu'on tint éleur spiteir la répétition périodique étaus profit d'oné partie des jeux des temps de paix, qui me seraient pour elles que de pâles représentations des réalités de la guerre. Mais les rangé de l'infantérie, et en général cotar des autres comps, soist ramplisé de jeunes gens qui manquent de l'expérience dont de s'agit que ne sacrait regarder leur instruction militaire comme autherée, tant qu'ils n'auront pas passé plusieurs fois par la

négimb de ces camps d'exercice dont l'usage commence à s'introduire, et qui, s'ils étaient souvent renouvelés, deviendesignt pour tous les grades une des meilleures écoles que l'armée devrait à l'administration de M. le marêchel duc de Dalmatie. L'habitude une fois contractée par les diverses armes, de camper et de manceuvrer esserable d'après la division auturelle des fonctions de chacune en campagne, préviendrait, mieux que toute autre chose. l'oisivete des garnisons. Si d'ailleurs toutes les prescriptions consignées dans les réglemens mar le service intérieur étaient rigoureusement observées dans chaque régiment, et si tous les officiers s'appliquaient à étudier et à manier conversablement le moral de lanz hommes, ainsi que le fait un grand nombre, afin d'en tirer en toute occasion le meilleur parti possible. l'ennui pénètrerait bien rarement dans les casernes : les réengagemens y seraient plus nombreux. Le malaise qu'on attribue particulièrement au fantassin (malgré un bien-être matériel qui n'a jamais été poussé aussi loin que de nos jours, quant à la nourriture, à l'habillement, au logement, etc...), prouverait, si ce malaise était commun et bien constate, qu'il reste au proins a parmire, par les soldats qui l'éprouvent, une des vertus du métier des armes: l'abnégation d'eux-mêmes et une espèce d'insouciance pour la position et les fatigues (y compris l'ennui) que leur stoile leur réserve, en paix comme en guerre. Les officiets d'infanterie communiqueront cette vertu complémentaire à leurs sous-ordres par de bons conseils, de bons exemples, et par une passive résignation à des travaux d'une utilité journalière et immédiate, fussent-ils fastidieux, plutôt certes que par la manœuvre du canon.

Au surplets, l'adoption et la mise en vigueur du nouveau système de réserve dont on s'ecupe pour l'armée fersient.

presque tous les ans pour se bien pénétrer de ce chaos. Aussi, la difficulté d'exprimer cet état de choses dans le cadre restreint d'une pétition, ne permettait pas aux vétérinaires de le découvrir aux chambres, et leurs réclamations ont été rarement comprises. C'est ainsi que M. le baron Mounier, appelé à exprimer son opinion sur l'une d'elles, disait en novembre 1831 à la Chambre des pairs: « Dans l'état actuel, les vétérinaires attackés aux divers corps de cavalerie, sont considérés comme officiers; la commission ne pense pas qu'il y ait rien d innover à leur égard. (Moniteur du mercredi 30 novembre, séance du 29, page 2259, colonne 3°, lignes 105 et suivantes).

Eh quoi! M. le lieutenant-genéral Mounier, au nom d'une commission composée de huit ou neuf membres, dit à la chambre, que nous sommes officiers; et pas un de MM. les lieutenans-généraux de cavalerie, qui sont en si grand nombre sur les bancs du palais du Luxembourg, ne relève cette erreur! Ils ne savaient ou ne voulaient, comment sortir de là? pour moi, j'y vois une preuve irréfragable de ce que j'avançais tout à l'heure, notre position mixte n'est ni connue, ni comprise, nous n'avons à l'armée aucune garantie Législative.

Autre preuve, quinze mois après (au 2 mars 1833), une nouvelle demande analogue est soumise à la même chambre, voici comme elle est comprise.

Les réclamations qui se succèdent au sujet des réglemens et dispositions qui règlent la profession de vétérinaire, sont, dit M. de Laplace, colonel d'artillerie, un indice suffisant, que l'on n'est pas encore dans la voie, ou du moins, qu'il y a beaucoup à faire. Je crois qu'il n'y a rien d faire, répond M. le comte Dejean, lieutenant-général de cavalerie; il est inutile de renvoyer la pétition au ministre.

Leur position varie sans cesse; répond M. le duc de Praslin, rapporteur, tantôt ils sont assimiles aux officiers, tantôt aux sous-officiers. Je dois dire que la position des veterinaires n'est soumise à aucune variation, réplique encore M. Dejean.... O pitié, pitié!... comment ces contrastes sont-ils possibles en présence des faits

- 1º La position actuelle des vétérinaires n'est pas légale.
- 2º Elle n'est pas connue.
- 3º Elle est préjudiciable à l'état et à la science.

Examinons succinctement chacune de ces propositions.

1º La position des vétérinaires en France, ne saurait plus longtemps demeurer ce qu'elle est, elle n'est pas légale. L'état d'ambiguité, de sespens où ces militaires se trouvent, par suite de l'incohérence des actes qui les régissent, indique suffisamment le besoin de créer pour eux une législation juste et en harmonie avec les besoins de cette classe jusqu'ici si dédaignée d'hommes indispensables. Car, si M. Hector d'Aulnay a dit à la Chambre des députés, en parlant des actes que nous avons examinés dans nos précédens articles, et qu'il ne connaissait pas : La loi a réglé le rang, les droits et les devoirs des vétérinaires dans les corps, nous lui répondons en empruntant les paroles d'un publiciste aussi profond que jurisconsulte distingué : « Les ordonnances ne font point partie de la législation, bien que, par un abas de mots, on semble souvent les y comprendre. Ce sont de purs réglemens qu'un ministre fait, et que son successeur ou lui-même peut modifier ou détruire, renforcer ou laisser tomber dans l'oubli, suivant que lui semble l'ewiger le bien du service. » (Paroles de M. Eusèbe Salverte, à la Chambre des dépatés, séauce du 12 avril 1833. Moniteur du 13, page 1036, colonne 3, lignes 46 et suivantes.)

Depuis cinquante-deux ans, les vétérinaires de France, ont fait la triste expérience de la vérité que contient l'aphorisme de Phonorable M. Busèbe Salverte; et c'est en vain, que las du régime du bon plaisir, c'est-à-dire des ordonnances, ils réclament avec ferveur depuis trente ans, une toi qui régle enfin leur position, et qu'ils sont en droit d'obtenir.

2º Un fait maiheureusement vrai, c'est que la position des vétérinaires dans les corps est si bizarre, si incompréhensible que personne ne la conçoit bien, pas même les officiers généraux de cavalerie; et cela n'est pas étonnant, elle a si souvent changé! il faudrait être à la piste des modifications qu'elle a subies

tion de faits multipliés, ils ne petivent toujours les voir sous leur point de vue véritable, isolés qu'ils sont de tous moyens d'instruction théorique et réduits aux seuls efforts de leur volonté; or, quelque grande que soit cette dernière, un homme n'a jamais assez d'imagination, de mémoire ou de jugement, pour voir sainement toutes choses, en médecine surtout; ce n'est point un métier pour lequel il suffise d'un appreptissage manuel et routinier de quelques années; on ne fait pas de la médecine comme on taille un habit, toujours de la même manière. C'est une science de méditations continuelles, d'observations toujours renouvelées et d'études sans fin; c'est une branche d'histoire naturelle qui s'étaie sur des théories et des découvertes de chaque jour, sur des faits diversement observés et concus, etc. Aussi pour se tenir à la hauteur de cette science, pour ne pas croupir dans l'ornière de la routine, il faut pouvoir prendre connaissance de ces théories, de ces découvertes et de ces faits, et les faire servir par conséquent à l'avancement de la science et au bien de l'État. Mais cela est impossible au vétérinaire, lui si faiblement rétribué qu'il peut à peine suffire à ses besoins; qui lui fournira les moyens de lire les écrits périodiques ou autres qui pourraient agrandir le cercle de ses connaissances? sera-t-il donc forcé de vivre dans un statu quo rétrograde?

Cette nécessité d'instruction est incontestable; le conseil supérieur de santé des armées l'a bien sentie, quand il a provoqué l'envoi à tous les officiers de santé des corps, des mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaire, pour lesquels récemment une disposition administrative a été prise au ministère. Cependant, MM. les officiers de santé des corps, officiers et beaucoup mieux rétribués que nous, peuvent bien mieux que nous aussi, distraire au profit de leur bibliothèque quelques parcelles de leurs émolumens.

Le comité d'infanterie et de cavalerie à son tour, a bien saisi ce bésoin d'instruction pour l'amélioration et les soins à donner. aux chevaux, quand il a provoqué la décision ministérielle qui autorise les corps de troupes à cheval à s'abonner au journal des haras, dans le but d'entretenir le goût du cheval et de favoriser le developpement des connaissances qui s'y rapportent.

Les vétérinaires ont-ils donc moins besoin d'instruction pour accomplir dignement leur mission que les chirurgiens ou les officiers de cavalerie, pour que personne ne songe à eux?

Ah! s'il y avait un comité! s'il savaient où adresser leurs réclamations et leurs vues pour le bien du service, sans oraindre que leurs notes ne s'égarassent dans le labyrinthe bureaucratique du ministère!... mais non, pour eux, pour eux seuls, oubli profond et dédain éternel..... (1).

Je rappellerai à cette occasion, qu'il se publie en France deux journaux vétérinaires; ces recueils suffiraient pour tenir les hippiatres des corps au courant des découvertes physiologiques et des pratiques chirurgicales qui chaque jour viennent reculer les hornes de l'art; ce serait encore pour eux une tribune, d'où ils pourraient soumettre à leurs contemporains le résultat de leurs expériences et discuter avec eux les nouvelles doctrines. Quel bien ne résulterait-il pas de cette meaure qui mettrait en relation tous les vétérinaires de l'armée?

L'abonnement à ces journaux, s'élèverait pour chaque corps à 30 fr., et fournirait à peine pour l'armée entière une somme annuelle de deux mille huit cents francs. Quand on peuse qu'un encouragement si minime, n'est pas même donné aux vétérinaires des corps, il y a de quoi désespérer de l'art à l'armée!....

En présence de toutes ces observations et de celles qui les oat précédées, la phrase suivante de Fromage, revient involontairement à mon esprit : « Quoiqu'il en soit, il serait très à propos

<sup>(4)</sup> Cependant en 1809, Napoléon en avait créé un, pour l'amélioration de l'équitation, des haras et de l'art vétérinaire. Les inspecteurs-généraux occupaient le tiers d'une liste de vingt noms, et trois vétérinaires s'y trouvaient avec eux; qu'ont-ils fait ? où sont les amélierations qu'ils ont introduites ? quelles actions de grâce leur doivent les contemporains ? O Bourgelet! qu'ont-ils fait pour tes disciples et pour l'enseignement de la science ?

- » que les jeunes gens qui étudient l'art vétérinaire, eussent fait,
- » de tout ce qu'on vient de rapporter, l'objet de sérieuses ré-
- flexions, pour renoncer à suivre cette carrière, très-épineuse ;
- » beaucoup n'attendraient pas qu'ils eussent employé un nom-
- » bre si précieux de leurs beaux jours, et consommé les moyens
- a qu'ils pouvaient sacrifier pour prendre un état. Jeunesse
- » inconsidérée, vous et vos parens, vous vous préparez des
- » regrets. »

Et cependant, comme le disait il y a trente ans le bon Chabert, il ne faut qu'une bonne inspiration pour débrouiller notre chaos, et pour imprimer à l'art, un mouvement régulier qui entraîne toutes les oppositions. C'est dans le but de provoquer cette inspiration ministérielle qu'après avoir apporté aussi mon coup de bélier à un édifice qui s'écroule sous ses nombreuses lézardes, je viens essayer ici un plan de réorganisation.

Deux actes me paraissent suffire pour atteindre ce but, l'un d'eux, loi organique, s'occuperait de la constitution de la médecine vétérinaire à l'armée, réglerait la répartition des vétérinaires dans les corps, leur assimilation, le mode de leur avancement, et leurs attributions générales. L'autre, simple ordonnance ministérielle, ou émanant du chef de l'État, tracerait aux hippiatres leurs devoirs dans les corps, établirait leur uniforme et leurs marques distinctives, et déterminerait leurs relations avec les colonels. C'est d'après ce plan que j'ai dressé les deux projets qui suivent et que je n'ai pas cru devoir accompagner d'un exposé de motifs particulier, les articles qui les précèdent, n'étant à autre fin que d'en tenir lieu.

### PROJET DE LOI.

PORTANT ORGANISATION DU PERSONNEL DES VETERINAIRES DE L'ARMÉE.

TITRE PREMIER.

DES ÉLÈVES.

S I".

Nombre et conditions d'admission.

- Ant. 1°. Il sera réservé à l'école royale vétérinaire d'Alfort, quarante places pour les élèves qui se destineraient à devenir vétérinaires dans les corps de troupes à cheval de l'armée.
- ART. 2. Ces quarante places seront divisées en quatre sections correspondant chacune à une année d'études, de telle sorte, que dans chaque cours, il y ait dix élèves militaires.
- ART. 3. Les candidats aux places d'élèves militaires à l'école d'Alfort seront examinés tant à Paris que dans les départemens, par les examinateurs des écoles royales militaire et forestière, dans les mêmes lieux et dans le même temps. Pour être admis au coneours à une place militaire, chaque candidat devra adresser au ministère de la guerre avec sa demande:
- 1° Son acte de naissance, constatant qu'au premier octobre suivant, époque de l'ouverture des cours le candidat aura seize ans accomplis et n'en aura pas plus de vingt-cinq.
- 2º Un certificat signé d'un docteur en médecine ou en chirurgie et dument légalisé, attestant que le candidat a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il ne porte aucune infirmité pouvant faire prononcer contre lui, l'exemption du service militaire.

- 3º Un certificat en forme constatant qu'il a terminé son cours d'humanités.
- 4° Un certificat du maire de sa commune constatant qu'il a au moins la taille de un mêtre 640 millimètres (cinq pieds un pouce).
- Ant. 4. Les candidats seront interrogés sur les objets ci-après, savoir :
- 1º L'arithmétique complète et l'exposition du nouveau système métrique.
  - 2º La langue française.
- 3° Ils traduiront sous les yeux de l'examinateur un morceau des auteurs latins poètes ou prosateurs qu'on explique en rhétorique.
- Ant. 5. Le nombre des élèves admissibles chaque année étant de dix, les candidats seront nommés par le ministre de la guerre, selon le rang d'instruction et de capacité qui leur aura été assigné d'après le résultat des examens.

## S 11.

### Elèves surnuméraires.

- Art. 6. Les élèves présentés par les examinateurs, et nommés par le ministre de la guerre, ne seront admis à l'école que comme surnuméraires.
- Art. 7. La durée de ce surnumérariat est fixée à deux années.
- Ant. 8. Les élèves surnuméraires qui auront accompli leur deuxième année d'études, et qui seront portés sur le premier tiers de la liste dressée par ordre de mérite à la suite des examens généraux qui ont lieu chaque année, seront déclarés élèves titulaires.

Ast. 9. Les élèves surnuméraires qui par leur inconduite auront donné lieu à des plaintes graves, ainsi que ceux qui n'auront pas satisfait à l'examen qu'il doivent subir conformément à l'article 8 de la présente loi, seront renvoyés dans leur famille, s'ils ne font partie d'aucun contingent ou corps de l'armée, soit comme jeunes soldats, ou enrôlés volontaires.

Dans le premier cas, ils seront dirigés sur un corps qui sera désigné par le ministre secrétaire d'État de la guerre, et dans le second, sur le corps pour lequel l'engagement aura été contracté. Dans l'un comme dans l'autre cas, ils y serviront comme cavaliers.

Art. 10. Pendant le surnumérariat des élèves entretenus à l'école vétérinaire d'Alfort, les parens de ces élèves seront tenus de fournir entre les mains du receveur-général du département où ils ont leur domicile, un cautionnement de 800 francs, qui leur sera rendu à l'expiration de ce terme si les élèves surnuméraires deviennent titulaires, et qui, dans le cas contraîre, sera acquis au trésor, en dédommagement des frais occasionés par l'élève.

Les parens titulaires du cautionnement, jouiront pendant sa durée de l'intérêt de cette somme à raison de.... francs pour cent par an.

Ant. 11. Eu égard au cautionnement exigé par l'article précédent, l'entretien des élèves surnuméraires est entièrement à la charge du ministère de la guerre.

## S III.

### Des élèves titulaires.

ART. 12. Les élèves qui conformément à l'article 8 du § 2 du présent titre auront été déclarés élèves titulaires, devrent contracter un engagement volontaire comme soldats pour l'arme de la cavalerie.

Cet engagement sera de sept ans, conformément à l'article 33 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement.

- Art. 13. Les élèves qui à la fin de leur quatrieme année d'études révolue, n'auront point fait preuve devant le jury d'examen de l'instruction nécessaire pour exercer les fonctions de vétérinaires et en obtenir le diplôme, seront admis à suivre les cours pendant une cinquième année; mais si après une cinquième année, ils sont encore reconnus incapables, ils pourront, suivant leur conduite antérieure et d'après les renseignemens fournis par le jury d'examen sur les causes présumées de leur incapacité, être renvoyés à leur famille, ou incorporés dans le corps pour lequel ils auront contracté leur acte d'engagement, en qualité de brigadiers ou maréchaux-des-logis.
- ART. 14. Le temps passé à l'école pour les élèves militaires, soit comme surnuméraires ou titulaires, leur sera compté comme temps de service militaire donnant droit à la pension de retraite par ancienneté.
- Art. 15. Les élèves titulaires qui seraient renvoyés de l'école pour mauvaise volonté ou indiscipline, seront incorporés dans le corps qu'ils auront désigné dans leur acte d'engagement comme simples cavaliers.
- Ant. 16. Lorsqu'une place d'élève militaire sera devenue vacante par suite de décès ou de renvoi, elle sera donnée à un des élèves civils du cours auquel appartenait l'élève mort ou renvoyé, et qui désirerait servir comme vétérinaire militaire.

Cet élève sera désigné par le ministre de la guerre, parmi les candidats qui lui seront présentés par le jury de l'école, qui n'inscrira parmi eux que des élèves occupant des places, dans le premier tiers de la liste de leurs cours, dressée par ordre de mérite au dernier examen général.

L'admission de l'élève entraînera pour lui l'obligation de contracter l'engagement prescrit par l'article 12, et ses parens recevront, s'il a déjà deux ans d'études, une indemnité de 800 fr., en compensation des frais à eux occasionés par son entretien à l'école.

Ant. 17. Les élèves civils admis comme élèves militaires pendant la durée de leur études, et ceux admis comme vétérinaires dans un corps après l'obtention du diplome, seront autorisés à rappeler leurs années d'études comme temps de service donnant droit à la pension de retraite par ancienneté, conformément à ce qui a été dit à l'article 14.

Ant. 18. Les élèves militaires appartenant à la quatrième année d'études et qui obtiendront le diplôme seront classés par le jury d'examen suivant l'ordre de leur mérite, et ce classement, servira à établir leur passage dans les corps en qualité de vétérinaires en second.

### TITRE II.

DES VÉTÉRINAIRES ATTACHÉS AUX DIFFÉRENS CORPS DE L'ARMÉE.

#### S I".

#### Nombre et rang dans les régimens.

Ant. 19. En temps de paix, il y aura dans chacun des régimens de cavalerie et d'artillerie ainsi que dans les escadrons du train des parcs, deux vétérinaires, l'un en premier, l'autre en second.

En temps de guerre, les dispositions des deux ordonnances royales du 21 mars 1831, concernant le nombre de ces officiers dans les escadrons du train des parcs; et celles du 26 mars 1831 concernant leur nombre dans les régimens d'artillerie, seront maintenues.

Art. 20. Les vétérinaires en premier des régimens de cavalerie, d'artillerie et des trains, jouiront du rang et des prérogatives attribués aux chirurgiens-aides-majors.

Art. 21. Les vétérinaires en second des régimens de cavalerie, d'artillerie et des trains, jouiront du rang et des prérogatives attribués aux chirurgiens sous-aides-majors.

#### S II.

Nombre et rang des vétérinaires de corps de la remonte générale.

Ant. 22. Il y aura dans chaque chef-lieu de dépôt du corps de la remonte générale, un vétérinaire qui portera le titre de vétérinaire des remontes. Il sera assisté d'un vétérinaire en second dans tous les dépôts où l'importance du service exigera cet emploi.

Il sera également attaché un vétérinaire en second dans chaque succursale de dépôt.

Ant. 23. Les vétérinaires des remontes jouiront du rang et des prérogatives attribués aux chirurgiens-majors.

ART. 24. Les vétérinaires en second attachés à ces dépôts ou à leurs succursales, n'auront d'autre rang que celui des vétérinaires de leur grade attachés aux régimens de cavalerie.

### S III.

# Nombre et rang des vétérinaires inspecteurs.

ART. 25. Il sera attaché au ministère de la guerre six vétérinaires qui porteront le titre de vétérinaires inspecteurs, et seront réunis en un comité qui prendra la dénomination de comité vétérinaire.

Ant. 26. Les vétérinaires inspecteurs, membres du comité,

jouiront du rang et des prérogatives attribués aux chirurgiens principaux.

#### TITRE III.

MODE DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES VÉTÉRINAIRES.

### S 1".

### Dans les régimens.

- ART. 27. Les emplois de vétérinaires en second vacans dans les régimens de cavalerie, du génie et des trains, seront donnés aux élèves militaires qui auront obtenu leur diplôme, en suivant la marche prescrite par l'article 18. Toutefois, lorque le nombre de ces élèves sera insuffisant, il pourra être nommé à ces emplois des vétérinaires civils.
- ART. 28. Lorsque le défaut de vacance dans les corps empêchera le placement des élèves militaires sortant de l'école, ils seront mis d la suite d'un corps désigné par le ministre de la guerre, avec le rang et le grade de vétérinaires en second.
- Ant. 29. Les emplois de vétérinaires en premier seront donnés aux vétérinaires en second d'après les bases suivantes : un tiers à l'ancienneté dans les régimens de cavalerie, d'artillerie et les trains; un tiers aux vétérinaires en second du corps de la la remonte générale; un tiers au choix.
- Art. 30. Les vétérinaires en second du corps de la remonte générale, représentant l'élite des vétérinaires de ce grade, le tiers des nominations dévolues à cette classe, aura lieu à l'ancienneté dans les dépôts ou succursales.
- ART. 31. Les nominations réservées au choix pourront être faites dans la totalité des vétérinaires en second de l'armée, néanmoins le choix ne pourra tomber sur un candidat ayant moins de trois ans de grade.

### S II.

### Dans le corps de la remonte générale.

- Ant. 32. Les emplois de vétérinaires en second dans le corps de la remonte générale, seront donnés aux vétérinaires de ce grade des troupes à cheval, ayant deux ans de grade au moins, et qui se seront distingués par leur zèle, leur application et leur habileté dans la pratique des opérations chirurgicales.
- ART. 33. Les emplois de vétérinaires des remontes seront donnés aux vétérinaires en premier, dans les proportions d'un tiers à l'ancienneté, et deux tiers au choix.
- Ant. 34. Ne pourront être nommés au choix pour remplir les fonctions de vétérinaires des remontes, les vétérinaires en premier qui n'auront pas six ans de grade ou douze ans de service dans un corps.

### S III.

#### Aux fonctions d'inspecteurs.

- ART. 35. Les vétérinaires inspecteurs seront pris parmi les vétérinaires des remontes ayant au moins six ans de grade.
  - ART. 36. Les nominations à cet emploi auront lieu au choix.

#### TITRE IV.

ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES DES VÉTÉRINAIRES.

#### S Ier.

#### Dans les régimens.

Art. 37. Les vétérinaires des régimens de cavalerie, d'artillerie et des trains, ont pour devoir spécial la surveillance hygiénique et médicale des chevaux de leurs corps respectifs. A cet effet, ils ne doivent rien négliger pour conserver ou rétablir la santé de ces chevaux, mais surtout pour les préserver des maladies contagieuses.

Arr. 38. Ils sont responsables du traitement des chevaux malades et de leur guérison, autant qu'elle peut dépendre de leurs soins.

## S II.

## Dans le corps de la remonte générale.

Ant. 39. Les dispositions contenues aux atticles 37 et 38 sont applicables aux vétérinaires des remontes.

## S III.

## Appelés aux fonctions d'inspecteurs.

ART. 40. Les vétérinaires inspecteurs réunis en comité, formeront deux sections; l'une sous la dénomination de section hygiénique, s'occupera des soins à donner aux chevaux de troupe, sous le rapport du logement, des fourrages, des exercices, des maladies et de leurs traitemens, en un mot de tout ce qui peut tendre à les conserver en santé et à prévenir les maladies. L'autre sous la dénomination de section des remontes, s'occupera de l'amélioration des races propres aux différentes armes; des soins les plus convenables à l'élève des poulains, des saisons auxquelles il convient de faire voyager les jeunes chevaux dirigés sur les corps, en un mot, de tout ce qui traite de la science des haras militaires.

Art. 41. En temps de guerre, ils sont chargés en chef du service vétérinaire des grands parcs d'artillerie, du génie et des équipages, des dépôts généraux des chevaux pour les troupes à cheval, et autres grands établissemens permanens ou temporaires, formés pour le service de la cavalerie ou le service général de l'armée.

#### TITRE V.

#### DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

## S UNIQUE.

Ant. 42. Tous décrets, ordonnances et dispositions antérieurs et contraires à la présente loi, sont et demeurent abrogés.

# PROJET DE RÉGLEMENT

OU D'ORDONNANCE ROYALE POUR LE SERVICE ET L'UNIFORME DES VÉTÉRINAIRES. ∵

# CHAPITRE I.

SERVICE DES VÉTÉRINAIRES.

#### SECTION I".

# Subordination, police et discipline.

- ART. 1. Les vétérinaires des remontes, et les vétérinaires en premier et en second des corps de troupes à cheval, sont subordonnés au colonel, au lieutenant-colonel ou officier supérieur commandant le corps en leur absence; les vétérinaires en second le sont en outre au commandant de l'escadron ou détachement dont ils font spécialement le service; ceux qui font un service de semaine, le sont à l'officier supérieur de semaine.
- Ant. 2. Les peines de discipline à infliger aux vétérinaires, soit par les officiers généraux, soit par les officiers supérieurs des corps, sont les arrêts simples et les arrêts forcés, pour les

wétérinaires de tout grade; les arrêts simples et forcés ne peuvent excéder dix jours. À Paris, les arrêts forcés sont remplacés par la détention à l'Abbaye.

Pour les fautes graves, les vétérinaires peuvent être suspendus de leurs fonctions; mais soulement par le ministre, les généraux en chef et les intendans de l'armée à laquelle ils sont employés.

- Art. 3. Tout vétérinaire attaché à un corps de troupe, qui a à se plaindre d'un abus d'autorité de la part du commandant du corps, peut adresser ses réclamations au maréchal-de-camp commandant la subdivision ou la brigade, et subsidiairement au commandant de la division.
- Ant. 4. Dans le cas spécifié par l'article précédent, le recours direct au ministre contre les décisions des lieutenans-généraux, peut toujours avoir lieu. Dans tout autre cas, les vétérinaires ne peuvent adresser au ministre aucune demande ou réclamation que par l'intermédiaire des commandans de divisions et des conseils d'administration.
- Ant. 5. Les vétérinaires de tout grade ne peuvent se marier sans une autorisation spéciale du ministre de la guerre.

#### SECTION II.

DEVOIRS SPÉCIAUX DES VÉTÉRINAIRES.

€ **1**°°.

# Dans les régimens.

Ant. 6. En temps de paix, le service du régiment est partagé entre les deux vétérinaires. Ils sont tenus d'agir de concert pour toutes les opérations où le concours des deux vétérinaires est utile; et dans ce cas, le vétérinaire en premier les dirige.

Si le régiment est séparé, le vétérinaire en premier reste attaché à la partie la plus considérable.

N. 14. 2° SÉRIE. T. 5. FÉVRIER 1834.

ART. 7. Ils assistent aux pansages, et sont leur rappost verbai à l'adjudant-major de semaine. Ils donnent au ches d'escadron de semaine les renseignemens verbaux qu'il demande sur le service de l'insistemerie, le nombre des chevaux qui s'y trouvent, et la nature des maladies dont ils sont atteints.

Tous les matins à neuf heures, l'un d'eux se trouve à la réunion des officiers et sous-officiers pour le rapport général.

- ART. 8. Lors de l'arrivée des chevaux de remonte, le vétérinaire veille à ce que la marque du régiment leur soit appliquée sur la fesse gauche. Il s'appliquera également à reconnaître le traitement d'hygiène qui doit être prescrit à chacun d'eux, et les fera classer en conséquence dans les écuries à ce destinées, en raison de leur force, de leur santé et des soins qu'ils exigeront.
- ART. 9. Le vétérinaire rend compte au major, lorsqu'il y a lieu, des observations qu'il a pu faire sur les fourrages délivrés aux chevaux, et lui fait faire la demande des substitutions qu'il croit nécessaires.
- ART. 10. Il sera mis dans tous les corps trois écuries à la disposition du vétérinaire, pour former son infirmerie; ces écuries seront sous le rapport de la salubrité et de l'exposition, choisies par lui et contigues; l'une d'elles sera destinée aux chevaux affectés de maladies inflammatoires non contagieuses, de claudications et de blessures graves; la seconde recevra les chevaux farcineux, et la troisième les chevaux soupçonnés de morve.

En conséquence, les chevaux à l'infirmerie seront toujours classés d'après le genre de leurs maladies.

- Ant. 11. Un maréchal-des-logis aidé au besoin d'un brigadier, sera attaché à l'infirmerie des chevaux, pour surveiller les soins de propreté et l'exécution du régime. Il sera aux ordres du vétérinaire.
  - ART. 12. Le premier de chaque mois, les vétérinaires adres-

sent aux inspecteurs, membres du comité, un rapport général sur l'état sanitaire des chevaux de leurs corps, sur les maladies survenues pendant le mois, et sur les moyens employés pour les prévenir et les combattre. Ce rapport contiendra les idées d'amélioration que pourront leur suggérer leurs observations théoriques et pratiques sur le logement, la nourriture et la conduite de ces chevaux.

A ce rapport général, seront jointes les histoires détaillées des cas particuliers qui se présenteront dans leur pratique.

Ast. 15. Pour faciliter aux vétérinaires l'accomplissement rigoureux de leurs devoirs, ils auront la faculté de faire directement aux chefs de leurs corps respectifs, verbalement ou par écrit, toutes les observations qu'ils jugeront convenables au bien du service.

## S 11.

#### Devoirs des vétérinaires de remonte.

- Ant. 14. Les dispositions des articles qui composent le paragraphe précédent, en ce qu'ils ont de conforme au service du corps de la remonte générale, sont applicables aux vétérinaires de ces dépêts.
- ART. 15. Ces officiers assisteront en outre à la réception des chevaux achetés pour le compte de leurs dépôts, et inscriront sur le procès-verbal de réception, les observations auxquelles le cheval examiné pourrait donner lieu, tant sous le rapport de de sa conformation et de son état de santé, que sous celui de l'arme à laquelle ils le croiront propre.
- ART. 16. Un sommaire de leurs observations générales sur les chevaux reque par le dépôt dont ils font partie, accompagnera tous les mois leur rapport aux vétérinaires inspecteurs.

# § III.

## Devoirs des vétérinaires inspecteurs réunis en comité.

- Arr. 17. Chacune des sections du comité vétérinaire est chargée, sous l'autorité immédiate du ministre de la guerre, de surveiller en ce qui concerne ses attributions, toutes les branches du service sanitaire des chevaux de l'armée.
- Art. 18. Le comité vétérinaire entretient une correspondance suivie avec les vétérinaires des remontes et des corps de troupes pour ce qui a rapport au service de chacun d'eux.

En temps de guerre, il correspond pour le même objet avec les vétérinaires en chef des armées.

Il surveille la méthode suivie pour le traitement des chevaux de troupes par les différens cours.

Il propose les moyens qu'il juge les plus convenables à l'amélioration du service sanitaire des chevaux, et les plus propres à étendre et à favoriser les progrès de l'art.

Ensin il examine les remèdes nouveaux dont on propose l'emploi, et analyse ceux qui en sont susceptibles.

ART. 19. Le comité vétérinaire est consulté sur les modifications proposées dans le traitement des chevaux malades, sur les précautions à prendre contre les épizooties et sur les moyens d'en arrêter les progrès, sur les mesures de salubrité, en temps de paix comme en temps de guerre, et sur l'introduction de toute pratique nouvelle.

Il est également consulté sur toutes les questions d'hygiène, et sur le régime alimentaire des chevaux de troupe.

Il concourt en outre, lorsque cela est jugé nécessaire, à la rédaction des instructions relatives au service sanitaire hippique.

ART. 20. Le comité vétérinaire tient un contrôle du personnel des vétérinaires de l'armée, et y inscrit toutes les notes qu's est dans le cas de recueillir sur leur moralité, leur capacité, leur instruction et leurs talens, afin d'être toujours en état de fournir les renseignemens que le ministre peut lui demander à cet égard.

A cet effet, il recevra à la fin de chaque année scolaire, du directeur de l'école d'Alfort, le contrôle, par ordre de mérite de chacun des élèves militaires qui auront obtenu leur diplôme. Ce contrôle contiendra aussi les notes, le rang et l'indication des succès qu'ils auront obtenus pendant leurs quatre années d'étude.

- Aar. 21. Indépendamment des attributions déterminées par les articles précédens, les membres du comité vétérinaire peuvent être chargés de remplir les diverses missions que le ministre de la guerre juge utile de leur confier.
- ART. 22. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article précédent, le ministre envoie des membres du comiié vétérinaire en mission, il en prévient les colonels et chefs de corps qui donnent des ordres analogues à l'objet de ces missions.
- ART. 23. Les membres du comité vétérinaire en mission laissent aux vétérinaires des corps qu'ils visitent des instructions pour ce qui concerne le traitement curatif des chevaux, et proposent aux intendans et sous-intendans, les améliorations qu'ils croient nécessaires au logement et à la nourriture des chevaux.

## CHAPITRE II.

TRIPORME ET MARQUES DISTINCTIVES DES VÉTÉRINAIRES...

SECTION I".

UNIFORME, ARMEMENT ET HARNACHEMENT.

S I'r.

Dans les corps et les dépôts.

Ant. 24. L'habillement des vétérinaires des corps de troupe à cheval et des remontes, est fixé ainsi qu'il suit :

- 1° Un habit long en drap gris de fer, boutonnant droit sur la poitrine au moyen de neuf gros boutons de la couleur et du modèle de celui affecté aux corps dans lesquels ils servent. Les passepoils de cet habit seront de la couleur tranchante, et les retroussis supporteront les ornemens en usage dans le corps.
- 2° Une rédingote en drap bleu de roi de la forme et avec le bouton de celle des officiers du corps.
- 3° Un pantalon de la couleur et de la forme de celui en usage pour les officiers du corps.
  - 4° Un bonnet de police en drap gris de fer.
  - 5° Un manteau en drap bleu de roi.
- 6° Un chapeau dit à trois cornes, avec gance en galon à cuf de de la couleur du bouton.

# Ant. 25. L'armement de ces officiers sera :

- 1° En garnison une épée modèle de celle en usage dans les régimens de dragons.
  - 2º En route ou en campagne, un sabre de cavalerie légère.
  - 3º Une paire de pistolets d'arçon.
- 4º Une giberne-trousse conforme au modèle en usage pour les officiers de santé, mais de dimensions un tiers plus considérables.

# ART. 26. Leur harnachement se composera de :

1° Une selle rase à la française, sans troussequin, en cuir jaune et non recouverte en drap;

Bride, filet, croupière, poitrail, courroies de porte-manteau et licol en cuir noir;

Fontes, surfaix, coussinet, étrivières et contre-sangles en cuir noir;

Étriers du modèle général en fer forgé, limé et verni.

Mors de bride à branches à gigot du modèle général en fer poli, mors de filet aussi du modèle général en fer poli. Bossettes portant pour empreinte la coupe d'Hypocrate entourée d'un serpent.

Boucles apparentes de l'espèce dits boucles entières à baguettes. en cuivre doré.

Chaînette de dessus de tête et bout de fonte.

- 2° Schabraque en drap gris de fer, terminée par-derrière en forme de croupelin, avec siège en peau d'agneau noir, et entrejambes en maroquin noir, ornée dans son pourtour d'un galon garance à cul de dé en poil de chèvre et de quarante millimètres de hauteur.
- 3° Un porte-manteau également en drap gris de fer, et en tout conforme à celui décrit pour les officiers de santé, dans la circulaire ministérielle du 12 avril 1831.

# S II.

Habillement, ornement et harnachement des vétérinaires inspecteurs.

- Ant. 27. L'habillement des vétérinaires inspecteurs sera le même que celui des vétérinaires des corps, seulement les boutons seront blancs, supporteront en relief la coupe d'Hypoerate entourée d'un serpent, et portant en exergue ces mots: Comité vétérinaire.
- Ant. 28. L'armement de ces officiers sera uniquement composé de l'épée d'officier supérieur.
- Ant. 29. Leur harnachement ne différera de celui des vétérinaires des corps qu'en ce que la schabraque et le porte-manteau seront ornés d'un deuxième galon intérieur, large de vingt millimètres pour la schabraque, et de dix seulement pour le porte-manteau. Ces galons seront placés l'un et l'autre à dix millimètres du premier.

#### SECTION II.

# MARQUES DISTINCTIVES DES VÉTÉBINAIRES.

# S Ier.

# Dans les corps.

Ant. 30. Les vétérinaires en premier porteront au collet de l'habit une broderie en or ou en argent, suivant la couleur du bouton de leurs corps respectifs. Cette broderie figurera deux boutonnières entourées d'un serpent et de feuilles de chêne, ayant les dimensions suivantes:

Le collet de l'habit, haut de soixante-douze millimètres, et formant par son échancrure antérieure un talus de quarante-cinq millimètres, sera orné tout le tour d'une baguette en bro-derie de deux millimètres de largeur, placée à treize millimètres du bord supérieur du collet, et surmontée d'une dent de loup de six millimètres de hauteur totale, chacune des dents réunies à trois millimètres de leur base, et larges à cet endroit de dix millimètres.

L'intérieur du collet recevra les deux boutonnières, qui également espacées et placées à cinq millimètres de la baguette, auront chacune une longueur totale de cent millimètres, et une; hauteur de trente-trois. La boutonnière proprement dite, aura soixante millimètres de long et dix de hauteur.

Art. 31. Les vétérinaires en second porteront la baguette et la dent de loup avec une seule boutonnière dont la hauteur totale aura quarante-trois millimètres.

# § II.

#### Dans le corps de la remonte.

ÁRT. 32. Les vétérinaires des remontes porteront au collet de l'habit la baguette et la dent de loup décrites à l'article 30, et

l'intérieur du collet sera orné d'une guirlande de feuilles de chêne entourée d'un serpent; cette guirlande règnera tout le tour et aura une hauteur totale de trente-trois millimètres.

. Art. 35. Les vétérinaires en second attachés au corps de la remonte générale, porteront la même broderie que les vétérinaires de leur grade dans les corps, et porteront en outre sur les paremens de l'habit une baguette de deux millimètres qui accompagnera parallèlement et à dix millimètres de distance le passepoil de la couleur distinctive.

## S III.

### Inspecteurs.

ART. 34. Les marques distinctives des vétérinaires inspecteurs sont les mêmes que celles des vétérinaires des remontes; seulement, ils porteront aux paremens de leur habit la baguette et la dent de loup décrites à l'article 30. Ce dernier ornement sera placé comme il est dit à l'article 33.

ART. 35. Les broderies des vétérinaires inspecteurs seront en argent.

A l'aide de ces dispositions, les vétérinaires sauraient où leurs services, où la longue et constante observation de leurs devoirs peuvent les conduire; à quoi ils ont le droit de prétendre, s'ils savent se distinguer, et enfin comment seront reconnus d'une part et rémunérés de l'autre leurs bons services et leurs utiles travaux.

Réunissons donc nos efforts pour arriver bientôt à ce but, le gouvernement ne saurait nous oublier longtemps encore.

Ainsi donc, praticiens vieillis au service, jeunes élèves auxquels la science a été montrée sous le brillant vernis poétique que savent leur imprimer vos laborieux et savans professeurs, et qui riches de science et d'avenir, brûlez d'entrer dans la carrière et de la parcourir, courage encore un peu de temps, le jour de la rémunération ne saurait être éloigné! Bientôt, je meberce de cette douce espérance, l'anachronisme qui vous jettedans les rangs de notre armée avec le millésime 1765 au front, cessera, et assis enfin sur l'échelon hiérarchique que votre utilité vous assigne, vous pourrez rendre en services à la patrie l'éducation qu'elle vous a donnée.

Fisix VOGELI de Lyon.

Douai, 20 septembre 1833.

# DU POINTAGE

Вī

#### DU TIR DE L'ARTILLERIE NAVALE.

(Troisième article.)

Dans mes premiers articles, je m'étais servi, pour le calcul des hausses, des résultats des épreuves faites à Brest, en 1824 et 1826, tant à bord que sur la côte, sur les canons et caronades de 30, et le canon Paixhans de 80. Depuis, j'ai eu occasion d'éprouver l'exactitude de mes hausses dans les épreuves relatives à mon système de pointage, qui ont eu lieu en juillet et août 1832, à Gâvres,

près de Lorient, par ordre du ministre de la marine. La commission ayant désiré que mon système fût essayé sur le canon de 30 long, la caronade de 30 et le canon de 18 long, j'appliquai aux deux premières pièces les hausses que j'atais calculées: quant au troisième, je crus pouvoir supposer à cette pièce la vitesse que j'avais trouvée pour la pièce de 24, d'après des données inexactes, ayant supposé, par erreur, que cette pièce avait été tirée à bord, tandis que l'épreuve avait eu lieu sur une batterie élevée d'environ cinquante pieds au-dessus du niveau de la mer; ma vitesse calculée se trouvait donc un peu forte; les hausses, par suite, devaient être trop faibles à la charge au quart; mais ayant estimé les hausses pour la charge au tiers, d'après un rapport que j'ai reconnu trop faible, les résultats pour cette charge, par une compensation naturelle, ont été assez exacts.

Les hausses, pour la caronade de 30, ont donné des résultats satisfaisans; il en est de même de celles pour le canon de 30 long, à très-peu de chose près; elles étaient peut-être un peu fortes, mais calculées pour un fronteau placé à l'extrémité des tourillons, et comme le fronteau a été placé au renfort, l'inexactitude s'est trouvée en grande partie compensée.

D'après les épreuves de Gavres, faites avec plus d'exactitude que celles de Brest, quoiqu'on ait fait la faute de tirer avec des valets en foin, au lieu d'employer ceux en cordes qui sont en usage dans les combats, j'ai rectifié les vitesses et les hausses des canons de 30, rectification qui est à peine appréciable, et j'ai calculé avec plus d'exactitude celles des pièces de 24 et de 18. J'ai aussi calculé celles de la gunnade de 30, et celles des caronades de 24 et de 18; pour la première, j'ai consulté les épreuves de Brest, faites en 1824, et celles de Liége faites en 1812, et j'ai calculé, par analogie, les vitesses et les hausses de ces deux caronades d'après celle de 30, et les longueurs de ces pièces, où la loi des vitesses peut s'apprécier avec d'autant plus d'exactitude qu'elles sont chambrées, et que le tir a eu lieu d'une manière plus uniforme.

Rapport des vitesses aux charges, dans les canons de la marine.

D'après les épreuves de Gâvres et les vitesses initiales calculées pour les charges au tiers, au quart, au cinquième et au sixième, j'ai reconnu que le rapport des quarrés des vitesses, pour les charges au tiers et au quart, était à peu près celui de 9 à 10; d'où l'on peut conclure que celui des hausses doit être sensiblement celui de 10 à 9. En examinant les rapports des vitesses déduites des autres charges, j'ai reconnu qu'en désignant par R et par r les rapports du poids du boulet aux charges, C et c d'un canon, dont le poids du boulet serait b, c'est-à-dire les rapports b et b, les rapports.

des quarrés des vitesses V et v, et celui de leurs hausses h et H, qui est inverse, pouvaient être exprimés par la proportion

$$V^*: v^*:: h: H:: 6+r: 6+R.$$

Le rapport, ainsi exprimé, est plus simple pour les canons que celui qui comprendrait les poids du boulet et des charges, et qui serait (6 c+b)C: (6C+b)c. La comparaison que j'ai faite des vitesses, ainsi déduites de la charge au quart, pour les charges au tiers, au cinquième et au sixième, m'a fait voir que je pouvais considérer cette loi comme suffisamment exacte pour la pratique; les rapports qui en résultent pour les hausses de ces trois dernières charges comparées avec celle de la charge au quart sont

très-simples, vu qu'ils sont respectivement 9: 10; 11: 10; 12: 10, ou simplement 0, 9, 1, 1 et 1, 2.

Des rapports précèdens, en supposant une vitesse et la charge qui lui correspond constante, V et C, l'on a  $v^2 = \frac{(6 \text{ C} + b)c}{\text{C}(6 c + b)}$  expression que l'on peut mettre sous

la forme  $v^2 = \frac{n c}{6 c + b}$  en désignant par n le coëfficient constant  $\frac{6C + b}{C}$ 

Les divers auteurs d'artillerie ont admis qu'en supposant l'inflammation de la poudre instantanée, on pouvait supposer les quarrés des vitesses proportionnelles aux charges; mais l'inflammation n'étant point instantanée, et la charge se consumant à mesure que le boulet parcourt l'âme, le boulet éprouve un mouvement accéléré qui, s'il était uniforme, donnerait aussi le quarré de la vitesse proportionnelle à la charge, et en raison inverse du poids du boulet, d'après la formule précédente; le quarré de la vitesse serait, en raison inverse du poids du boulet, augmenté d'une quantité proportionnelle à la charge, et plus grande que la charge; cela se conçoit en observant que si la charge s'ajoute au poids du boulet, en partie pendant sa combustion, son ressort se développe en même temps, et que le fluide se dilate dans un plus grand espace: d'où l'on voit que la formule précédente peut approximativement exprimer la loi des vitesses correspondantes aux charges dans les canons en fer soumis aux épreuves, d'autant plus que, dans ces pièces, les longueurs d'âmes sont à peu près dans le même rapport avec les calibres des boulets. Il n'en est pas de même des pièces chambrées comme les caronades, où la loi de la proportion des quarrés des vitesses aux charges est presque exacte, car la combustion de la peudre dans la chambre se trouve moins influencée par le vent du boulet, et agit presque instantanément sur le projectile qui bouche l'entrée de la chambre.

Rapport des vitesses aux forces de la poudre, au mortier d'épreuve.

Les épreuves de Gâvres ont prouvé que les vitesses nonseulement ne suivaient pas la loi donnée par Lombard et Halton de la proportionnalité aux racines quarrées des portées de la poudre au mortier d'épreuve, mais que des poudres d'une faible portée communiquaient aux boulets des vitesses supérieures à celles de la bonne poudre. Ainsi, d'après ces épreuves:

- 1° Des poudres de deux ans et demi de campagne, non encaissées, ayant une portée de 205 mètres, ont donné des vitesses supérieures à la bonne poudre de 235 mètres de portée;
- 2° Des poudres de mine, de 187 mètres de portée, ont donné des vitesses supérieures, au tiers et au quart, à celles de la bonne poudre de guerre, et un peu plus faible au cinquième et au sixième;
- 3º La poudre à mousquet, de so8 mètres, a donné des vitesses à peu près égales;
- 4° Des poudres de qualité inférieure de 200 mètres, ont donné des vitesses très-pen inférieures;
- 5º Des pondres submergées, de 101 mètres, ont donné des vitesses passables on tiers, et semblables à celles de la bonne poudre au sixième;
- 6º Des poudres américaines, de 205 mètres, ont donné des vitesses supérieures à celles de 205 bonnes poudres,

On peut conclure de ces épreuves que la loi de Lombard et Halton est complètement fausse; il est possible que les pièces en bronze, sur lesquelles ces professeurs ont opéré. présentent moins d'anomalies que celles en fer, ce métal ayant une conducibilité pour le calorique bien inférieure à celle du cuivre, et une capacité plus grande pour la chaleur. Néanmoins il est probable que la régularité supposée par ces auteurs n'existe pas, et qu'ils l'ont admise d'après quelques épreuves incomplètes, afin de régulariser leurs calculs. La principale cause de la différence qui existe entre les effets de la poudre au mortier d'épreuve et dans les canons, tient évidemment à la différence des armes, car il est bien reconnu que la poudre a des effets différens dans les pièces chambrées et les pièces non chambrées, dans les grandes et les petites armes, lorsqu'elle s'enflamme dans un espace d'un petit ou d'un grand diamètre; ainsi une poudre qui sera faible au mortier d'épreuve, où une petite charge de trois onces, dans une chambre d'un diamètre de vingt-deux lignes, éprouvera un refroidissement considérable, donnera de bons résultats dans un canon de cinq à six pouces de diamètre, avec une charge de plusieurs livres, où elle éprouvera un refroidissement d'autant moins considérable, que le rapport de la surface enveloppante du métal sera moindre avec la charge, et que le métal sera moins conducteur que celui de l'éprouvette qui est en bronze.

Variation des hausses relatives aux divers projectiles.

On n'a fait jusqu'à ce jour que peu d'épreuves sur les portées dans le tir à deux boulets, à boulets ramés et à mi-

traille. Si l'on admet, avec Churruce, que la dépression du boulet ramé est à celle du boulet rond :: 3 : 2, comme les dépressions sont à peu près proportionnelles aux quarrés des temps ou durées des portées, et que les quarrés des temps sont en raison inverse des quarrés des vitesses; il s'ensuit que les hausses seront sensiblement proportionnelles à ces dépressions, ce qui se conçoit d'ailleurs géométriquement, vu que pour de petits angles les dépressions diffèrent peu, et que la ligne de mire, de hausse et celle parallèle à l'axe, forment deux triangles rectangles semblables; et que, pour de petites distances, ces hausses sont à peu près proportionnelles à ces distances. Ainsi pour pointer avec le boulet ramé, il faudra augmenter les degrés de la hausse de moitié en sus, ou, ce qui est plus simple et revient au même, chercher la hausse qui répond à une distance qui serait la moitié en sus. Ce sera même. plus exact, vu que les dépressions croissent dans un rapport plus grand que les distances. D'après Churruce, les dépressions de la mitraille sont à celles du boulet rond comme 11 est à 5, un peu plus du double. Ce rapport, comparé avec les épreuves de Texier de Norbeck, en 1783, parattrait un peu fort. Pour plus d'exactitude, on prendra pour le tir à mitraille la hausse correspondante à une distance double.

Pour le tir à deux boulets, d'après les épreuves de Brest du 27 août 1824, le rapport des portées du boulet simple à celles du second boulet, dans le tir à deux boulets, serait à peu près 1, 23:1, et à celles du premier, 1, 37, 1. D'après cela, on voit que l'on pourrait établir le rapport des hausses ::4:3, ou chercher la hausse correspondante au tiers en sus de la distance, ce qui évite la complication d'une échelle de hausse pour ces projectiles.

Détermination de la vitesse initiale des boulets avec les charges au tiers et au quart:

J'ai recueilli, dans les épreuves de Gâvres, faites en 1830, 1831 et 1832, divers coups d'épreuves sous le tir horizontal, sous l'angle de mire et sous l'angle de 10° environ, ceux surtout qui se rapprochent le plus des moyennes de l'expérience. En voici le tableau pour les pièces de 30.

| Portées des pièces de 30, aux épreuves de Gâvres | Portées de | pièces | de 30, | aux épreuves | de | Gâvres |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------------|----|--------|
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------------|----|--------|

|                           | CHAR                           | E AU TI                   | ERS.                      | CHARG                        | E AU QU                   |                           |                              |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ESPÈCES<br>des<br>canons. | Angles<br>de projection.       | Dépressions<br>du boulet. | Portees<br>horizontales.  | Angles<br>de projection.     | Dépressions<br>du boulet. | Portées<br>horisontales.  | OBSERVATIONS                 |
| 30 long<br>30 court       | 0 ' "<br>15 24<br>2 <b>5</b> 7 | mètres.<br>4 147<br>3 617 | mètres.<br>421 =<br>344 1 | 28 17<br>15 24               | mètres.<br>4 277<br>4 107 | mètres.<br>458 6<br>402 6 | Tir horizontal.              |
| 30 long<br>30 court       | 1 31 48<br>2 2 44              | 5 225<br>5 43             | 827 »<br>959 »            | 1 40 44                      | 5 025<br>5 37             | 800 s<br>914 6            | Tir sous l'angie de<br>mire. |
| 30 long<br>30 court       | 10 15 30<br>10 17 59           | 4 3 4 76                  | 2,593 =<br>2,584 2        | 9 <sup>5</sup> 7<br>10 50 10 | 5 81<br>5 86              | 2,345 8<br>2,546 s        | Tir sous dix de-<br>grés.    |

Avec ces données, j'ai calculé, au moyen de mes formules, les vitesses initiales qui répondent à chaque cas, en toises et en mètres, et les rapports de ces vitesses respectives pour les charges au tiers et au quart, dans chaque pièce longue et courte, comme on le voit dans le tableau suivant.

TABLEAU COMPARATIF des vitesses des boulets des canons de 30, avec les charges au tiers et au quart.

| ESPÈCES<br>deb<br>canons.                                               | RSPÈCE<br>de<br>TIR.                         | CHARGE A                                 | en metres.                               | CHARGE                                                         | en mètres.                               | RAPPORT<br>des<br>vitemen.                              | OBSERVATIONS.                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 long.<br>30 centl.<br>30 long.<br>30 court.<br>30 long.<br>30 court. | Herisontal.<br>Angle de mire.<br>Dix degrés. | 111,386<br>200,117<br>200,864<br>205,757 | 419,194<br>390,055<br>891,492<br>401,019 | 198,206<br>200,514<br>189,184<br>186,669<br>191,313<br>188,440 | 890,856<br>368,726<br>363,816<br>372,080 | 1,05503<br>1405469<br>1,05785<br>1,07604 "<br>1,07868 6 | Lès éblar rapports<br>marq. d'une ° élant<br>plus forts que les au-<br>tres , pèuvent être<br>considérés comme<br>snomaux, ou prove-<br>nant de boulets dis-<br>semblables. |

Si nous prenons la moyenne des coups au tiers, pour le 30 long, on la trouvera de 204 t. 878, ou 399 m. 306; pour le 30 court, de 203 t. 321, ou 398 m. 548, et la moyenne totale de 204 t. 047, ou 398 m. 927. Pour les coups au quart, on trouvera, pour le 30 long, 192 t. 901, ou 375 m. 679; pour le 30 court, 191 t. 878, ou 373 m. 975, et la moyenne totale de 192 t. 4, ou 374 m. 827. Quant aux rapports, comme les coups comparés ne proviennent pas des mêmes boulets, ou doit considérer les rapports qui différent peu entre eux comme s'approchant le plus de la vérité. J'ai pensé que l'on pouvait prendre pour ce rapport le nombre 1,0541 qui est la racine de  $\frac{10}{9}$  qui serait le rapport du quarré des vitesses. La moyenne des six rapports serait un peu plus forte, mais celle des quatre peu différens, qui est 1,05343, n'en dif-

D'après cela, j'ai pense que je pouvais prendre, pour la vitesse initiale des canons de 30, longs et courts, vu le peu de différence que donne le calcul, la vitesse de 375 m., ou 192 t. 4 environ; et pour celle au tiers déduite de mon rap-

fère pas beaucoup.

port, une vitesse qui sera d'environ 395 mètres, ou 203 toises. On peut avec d'autant moins d'inconvenient admettre la même vitesse pour les pièces longues et courtes, que, d'après les épreuves de Brest, la différence des portées sous le même angle s'est trouvée peu sensible, et que, d'après les epreuves de Gavres et les moyennes des vitesses calculées pour les pièces de 30 et de 18 longues et courtes, le rapport des vitesses des pièces longues aux pièces courtes serait à peu près celui de 1,005 à 1, et le rapport des quarrés des vitesses, d'où se déduit celui des hausses, serait à peu près 1,01 à 1, la différence des vitesses serait donc d'environ un deux-centième, et celle des hausses de un centième. On peut la négliger avec d'autant plus de raison, que les épreuves de Gavres ont été faites avec des valets en foin, et que, dans le tir des combats, qui a lieu avec des valets en cordes qui donnent plus de précision au tir, les différences très-petites des vitesses seront encore diminuées et compensées en outre par les déviations verticales qui augmentent le plus souvent l'angle de départ du boulet, et qui doivent être plus grandes dans les pièces longues que dans les courtes. J'ai donc employé les mêmes angles de tir pour les unes et les autres, dont les hausses ne différeront qu'en raison des distances de mire.

Dans mes premiers calculs sur les pièces de 30, j'avais pris, pour distance des points de mire, celle de la partie postérieure de la plate-bande de culasse, au-devant des tourillons. Je prends ici celle de la partie antérieure de cette plate-bande, à l'extrémité du renfort, comme une distance plus précise, vu que le fronteau se place naturellement à l'extrémité du renfort. La distance de mire est de 6,800 points pour la pièce longue, et de 6,324 pour la pièce courte. De plus, on a coulé en 1830 de nouvelles

pièces courtes de 30, de 24 et de 18 qui doivent remplacer celles fabriquées depuis 1822, comme présentant moins de chances de destruction, à cause des épaisseurs plus considérables. On a fabriqué aussi des pièces courtes de 12 sur le même modèle.

J'ai compris dans le tableau suivant les pièces longues et courtes anciennes et nouvelles.

TABLEAU des angles et hausses de mire des canons de 30.

| S                                                              |                                                                                                                                  | CHARGE AU TIERS.                                                     |                          |                                               |                                                   | HARGE A                                                                        | U QUART                      |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANCES                                                        |                                                                                                                                  | HAUSSES.                                                             |                          |                                               |                                                   | WAUSERS.                                                                       |                              |                                                                                                      |
| DISTANCES<br>EN ENCABLUM                                       | Angles<br>de mire.                                                                                                               | So long.                                                             | So court<br>angien.      | Jo court<br>nouv.                             | Angles<br>de mire.                                | 30 long.                                                                       | So court<br>ancien.          | 30 court<br>nouv.                                                                                    |
| 1/2<br>1 1/2<br>2 1/3<br>3 1/3<br>3 1/3<br>4 1/2<br>5 1/2<br>6 | . 10 48<br>. 21 57<br>. 33 39<br>. 45 81<br>. 58 36<br>1 10 17<br>1 29 44<br>1 40 24<br>1 55 37<br>2 11 31<br>2 28 11<br>2 45 51 | 1. p. 1 9 5 7 1/2 4 6 1/2 7 7 9 8 11 10 14 2 16 6 1/2 19 1 21 8 24 5 | 17 9<br>20 2<br>21 8 1/2 | 8 9 10 8 1/2 12 9 1/2 14 11 1/2 17 1 1/2 19 7 | 1 35 23<br>1 51 33<br>2 8 27<br>2 26 8<br>2 44 38 | i. p. 1 11 1/2 4 = 6 2 8 5 10 9 18 2 15 8 1/2 18 4 1/2 21 2 24 1 27 2 30 4 1/2 | 17 1<br>19 9<br>22 5<br>25 3 | l. p. 1 9 1/2 5 7 1/3 5 7 1/3 5 7 7 7 7 9 8 1/2 11 14 2 1/3 16 7 1/6 19 1 2/3 21 9 24 6 1/3 27 5 1/2 |

Prolongement des angles et hausses de mire, de 6 à 10 encâblurcs.

| S #                                             |                                                                                   | CHARGE AU TIERS.                              |                                                      |          |                                                               | CHARGE AU QUART.                                                  |                                   |                                             |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| DISTANCES<br>EN EXCABLURE                       | Angles<br>de mire.                                                                | 30 long.                                      | So court<br>ancieu.                                  | 30 court | Angles<br>de mire.                                            | 30 long.                                                          | So court ancien.                  | So court<br>nouv.                           |  |
| 6 1/2<br>7<br>7 1/2<br>8<br>8 1/2<br>9<br>9 1/2 | 3 4 n<br>3 23 16<br>3 43 25<br>4 4 40<br>4 26 58<br>4 50 35<br>5 15 27<br>5 41 45 | 33 6 1/3<br>36 16 2/3<br>46 5<br>44 1<br>48 » | 31 2 1/2<br>34 3 1/2<br>37 7<br>41 2<br>44 8<br>48 6 |          | 3 45 48<br>4 8 10<br>4 31 45<br>4 56 29<br>5 22 42<br>5 50 16 | l. p.  33 9  37 3  41 **  44 10 1/2  49 **  35 4  57 11  62 9 1/2 | 45 1 1/2<br>49 7 1/2<br>55 10 1/2 | 32 11<br>36 2<br>39 7 1/2<br>43 3<br>46 1/2 |  |

Du pointage et du tir de la caronade et de la gunnade de 30.

La vitesse de la caronade de 30, et la hausse que j'ai calculée d'après cette vitesse déduite des épreuves de Brest, se sont trouvées vérifiées par les épreuves faites à Gavres, aux mois de juillet et août 1832.

On a fait aussi à Gâvres des épreuves pour constater la vitesse initiale de la gunnade de 30, qui ont donné, pour cette bouche à feu, à peu de chose près, la même vitesse que celle de la caronade de 30 déduite des mêmes épreuves: et si d'ailleurs quelques-uns des résultats présentaient pour la gunnade un léger excès de vitesse, je pourrais avec d'autant plus de raison le négliger, que mes épreuves ont été faites avec des boulets pris au hasard, dont quelques-uns pouvaient avoir un calibre plus faible, tandis que ceux qui ont servi aux épreuves particulières des vitesses initiales étaient choisis et avaient tous à peu près le calibre prescrit. Je crois donc pouvoir admettre, pour cette bouche à feuque l'on peut considérer comme une caronade longue, les mêmes angles de mire que j'ai trouvés pour la caronade. Voici les échelles de hausses réunies de ces deux pièces, de o à 6 et de 6 à 10 encâblures.

Tables de pointage de la caronade et de la gunnade de 30.

| S3 4                                                           | ECHELLE:                                                                                                          | DE o A 6 EN                                                                                      | CABLURES.                                                                         |                                                 | ECHELLE:                                                                           | DE 6 A 10 EN                                                                        | CAMURES                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DISTANCES<br>ER ENGABLURES                                     | Avgles .<br>de mire.                                                                                              | Hausses<br>de la<br>caronade.                                                                    | Hausses<br>dé la<br>gunnade.                                                      | DISTANCES<br>EN ENCALUREA                       | Angles<br>de mire.                                                                 | Hausses<br>de la<br>caronade.                                                       | Hausses<br>de la<br>gunnade,                   |
| 1/2<br>1 1/2<br>2 1/2<br>3 1/2<br>5 1/2<br>4 1/2<br>5 1/2<br>6 | " 17 58<br>" 36 64<br>" 56 18<br>1 56 47<br>1 58 9<br>2 3 29<br>2 25 42<br>2 48 22<br>3 40 52<br>4 9 4<br>4 38 44 | 1. p.  2 10 1/2  5 11  9 1  12 4 1/2  15 9 1/2  19 5  25 2  27 1 1/2  35 7  36 7  40 3 1/2  45 2 | I p. 4 5 1,9 1/2 13 10 1/2 18 11 12 24 2 2 29 8 35 4 1/2 47 5 5/4 5 61 4 1/2 68 9 | 6 1/2<br>7<br>7 1/2<br>8<br>8 1/2<br>9<br>9 1/2 | 5 9 58<br>5 42 50<br>6 17 35<br>6 54 13<br>7 35 2<br>8 14 42<br>8 58 47<br>9 45 35 | p. l. p. 4 2 6 1/2 4 7 4 1/2 5 1 1/8 5 7 8 6 1 4 1/2 6 8 2 1/2 7 3 5 1/2 7 13 2 1/2 | 7 * 8 . 7 9 3 1/2 8 6 4 1/3 9 4 1 1/2 10 2 7 · |

Pour confirmation de ces résultats, je présenterai le calcul d'un coup tiré avec la caronade avec une hausse calculée aux épreuves de Gâvres, le 26 juillet 1832. L'angle de départ mesuré était de 2° 40' 49"; la dépression du boulet de 4 mètres 753; et la portée calculée de 817 m. 60; avec ma vitesse estimée 156 toises 78, ou 385 m. 57; la portée calculée d'après ma formule

$$p = \frac{1}{m l e} l \left[ 1 + V \cos A \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{5}} (a + a r c (\cos e^{my} \cos a)) \right]$$

dans laquelle 
$$a=arc$$
 (tang= $V \sin A \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{s}}$ ) et  $y=-4.753$ .

La partie calculée se trouve être de 417 mètres 34; si l'on considère d'autres coups, la portée calculée sera tantôt plus faible, tantôt plus forte, comme on peut le voir d'après les coups suivans.

Résultats des épreuves faites sur la caronade de 30.

| Dates.            | Angles de<br>tir.          | Dépression<br>du<br>boulet. | Portée<br>trouvée. | Portée<br>calculée. | Déviation<br>à<br>droite. | Observations.                                                                                         |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 juillet.<br>27 | 0 1 "<br>0 56 4<br>4 38 44 | m<br>3 642<br>5 726         | 397 80<br>1224 50  | 420 41<br>421 3 40  |                           | Le boulet a passé<br>o <sup>m</sup> 68 au-deseus du<br>but, l'angle de hausse<br>n'a pu être vérissé. |

Les boulets ayant été pris au hasard, on ne doit pas s'étonner que par les effets du vent du projectile, la vitesse varie un peu. La déviation qui a été presque constante dans ce tir, malgré un vent violent à 600 toises de distance, prouve la justesse du tir. Le coup du 26 qui s'accorde si bien avec la théorie, n'avait donné à 400 toises qu'une déviation de 0<sup>m</sup> 5, malgré le vent de la mer, et l'écran a été traversé à 70° à gauche du but, ce qui semblerait indiquer une double déviation du projectile.

D'après les épreuves spéciales faites pour calculer la vitesse de la gunnade de 30, je présente le tableau suivant des vitesses déduites de quatre coups, et dont la moyenne diffère peu de la vitesse que j'avais calculée pour la caronade.

Tableau comparatif des vitesses déduites des portées de la gunnade de 30 en septembre 1832.

| Angles de Depre<br>de départ du<br>du boulet boul | 1 10 | rtée he-<br>ontale.                  | Vitesse<br>déduite.                      | Observations.                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | 01 7 | 9 4<br>19 <b>2 6</b><br>101<br>173 4 | 203 724<br>307 496<br>307 862<br>347 367 | Les augles sont eeux rectifiés par la planchette et calculés par la Commission.  Planchette à 10 m. réncontre à 0 m. 576 au desus du niveau.  Planchette à 6 m. rencontre à 0 m. so au dessus du niveau. |

La vitesse moyenne de ces quatre coups serait 306 mètres og7; les vitesses des deux premiers ont été déduites de la formule rapportée plus haut, en prenant des moyennes géométriques entre la vitesse admise et celle déduite de la portée connue et des arcs de la formule calculés d'après la première vitesse et les secondes; de la formule  $V^2 = \frac{1}{2}g\left(u-u^2\right)$  dans laquelle u et u' représentent les fonctions  $\frac{e^{mx}-1}{m}$  et  $\frac{e^{mx}-1}{m}$ , où x et x' sont les portées et les distances de la planchette, et m le coëfficient de la résistance; b et b' les quotiens  $\frac{y}{u}$  et  $\frac{y'}{u'}$ , où y et y sont les dépressions du boulet, et les hauteurs de rencontre avec la planchette, et enfin g la force de la pesanteur, 30 pieds 2 pouces, ou 9 mètres 810; les angles ont été calculés par

la formule tang  $A = \frac{ub' + u'b}{u - u'}$  (voyez Journal des Sciences Militaires, t. 26, p. 139), ou tang  $A = b' + \frac{u'(b' + b)}{u' - u}$ ; la quantité  $\frac{u'(b' + b)}{u' - u}$  est la correction de la tangente de projection.

# Du pointage et du tir des canons de 24.

La comparaison des épreuves faites à Brest, au mois d'août 1824, sur les pièces de 24, et à Gâvres, en 1830, 31 et 32, sur la pièce de 24 longue, fait voir que la vitesse du boulet de cette pièce est un peu inférieure à celle du boulet de 30, et peut être évaluée à 372 mètres pour la charge au quart, et d'après le rapport que j'ai adopté, à 392 mètres environ, pour celle au tiers; ou en toises, environ 191 toises pour le quart, et 201 pour le tiers.

La vitesse déduite de l'épreuve de Brest, où la pièce, dont l'axe était élevé au-dessus de l'eau de 11 pieds 172, donna avec la charge au tiers une portée de 1,580 toises, est à peu près la vitesse déduite de mes calculs, puisque celle-ci donne, pour une élévation de 11 pieds 172, et un angle de projection de 25°, une portée de 585 toises, et encore j'aurais pu ne compter l'élévation que de 11 pieds, en en déduisant le demi-diamètre du boulet, ce qui aurait rapproché la distance de 1,580 toises; les épreuves de Gâvres confirment aussi cette évaluation; le tir de 1830, où la portée fut de 411 mètres 6, avec une dépression de 4 mètres 139, la planchette placée à 12 mètres ayant été coupée à om. 078 au-dessus de l'âme, donne une vitesse de 372 m. 2.

Le tir de 1832, sous l'angle de mire ou un angle de

1° 33' 22" environ, a donné une portée de 411 mètres; avec une dépression de 4 mètres 41, donne une vitesse de 371 mètres 6; les autres résultats en plus et en moins s'écartent peu de la valeur moyenne de 372 que j'ai adoptée pour le calcul des hausses des pièces longues et courtes: la pièce de 24, avec un calibre moindre, ayant le même vent que la pièce de 20, on conçoit que sa vitesse a pu être un peu moindre. D'après les vitesses ci-dessus, j'ai calculé les angles de mire et les hausses des pièces longues et courtes, pour un rouleau placé à l'extrémité du renfort.

Table de pointage des pièces de 24.

| S.                                                         | (                  | CHARGE AU TIERS. |                                             |                                                                                                           | CHARGE AU QUART.                                                        |                                                                               |                                                                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| STANCES                                                    |                    |                  | HAUSSES.                                    |                                                                                                           |                                                                         |                                                                               | MATOSES.                                                                            |                                      |
| DISTANCES<br>ER ENCABLURI                                  | Angles<br>de mire. | 24 long.         | 24 court<br>ancien.                         | 24 court<br>nouv.                                                                                         | Angles<br>de mire.                                                      | sá l mg.                                                                      | 24 court<br>ancien.                                                                 | 14 court<br>nouv.                    |
| 1/2<br>1 1/3<br>2<br>2 1/3<br>3 1/2<br>4 1/2<br>5 1/2<br>6 | 0                  |                  | 9 • 1/2<br>23 1 1/2<br>15 5 1/2<br>15 6 1/2 | 5 3<br>5 1/3<br>6 10 1/5<br>8 9 1/2<br>10 9 1/3<br>12 11<br>15 1 1/2<br>17 5 1/2<br>19 10 1/2<br>23 5 1/2 | n 5n 6<br>1 6 40<br>2 21 56<br>1 57 56<br>1 54 43<br>2 12 20<br>2 50 49 | 1. p. 1 11 1/2 4 9 6 1 1/2 8 4 1/2 10 8 1/2 15 9 18 5 21 3 24 3 27 4 1/2 50 8 | 5 9<br>5 9<br>7 10<br>10 » 1/2<br>12 4<br>14 9<br>17 1 1/2<br>19 11 1/2<br>22 8 1/2 | 12 b<br>14 4<br>16 9 1/2<br>19 4 1/2 |

Du pointage et du tir des caronades de 24.

Ces caronades ont été éprouvées comparativement avec celles de 36 et le canon Paixhans de 80, au mois d'octobre 1824, tirées en mer, sur une batterie élevée d'environ neuf toises au-dessus du niveau de la mer; il y a dû avoir des erreurs relatives à ce niveau par l'effet de la marée, ce qui rend ces épreuves moins exactes que celles faites au mois d'août de la même année, à bord du vaisseau le Pscificateur. D'après la vitesse déduite de ces épreuves pour la
caronade de 30, que je trouvai de 156 toises 78, et l'analogie des caronades avec les obusiers, en considérant que
les épreuves de Brest donnaient pour la caronade de 94 une
vitesse moindre que celle de 30, j'ai pensé pouvoir exprimer par une formule approximative et simple les vitesses
des autres caronades, d'après leurs calibres et leurs longueurs. Cette formule consiste dans la proportion trèssimple des vitesses V et v de deux caronades, dont les
longueurs d'âmes sont L et l, et les autres calibres C et c,
l'on a

$$V^*: v^*:: L(l+6c): l(L+6C)$$

proportion qui devient encore plus simple en désignant par r et R, les rapports  $\frac{c}{l}$  et  $\frac{C}{L}$  des charges aux longueurs d'âmes, l'on a alors

$$V^*: v^*:: 1+6r: 1+6R$$

proportion analogue à celle des rapports des vitesses aux charges dans les canons, et aussi simple. D'après cette formule et la vitesse admise pour la caronade de 30, dont le logarithme est 2,1952862, j'ai trouvé, pour celle de 24, une vitesse d'environ 153 toises 55, dont le logarithme est 2,1862407.

Si je compare le résultat du tir de la caronade de 24, sous l'angle de 10°, et avec un projectile pesant 12 k. 70, qui a donné une portée de 946 toises, avec celui qui résulterait de la vitesse calculée, en la supposant imprimée à un boulet du calibre prescrit de 784 points, en admettant que la densité du fer soit égale à 7,114, ce qui donne, pour le poids du boulet, 11 k. 927. D'après la loi admise d'après l'expérience et la théorie, et confirmée par

les épreuves de Gâvres de la proportionnalité des vitesses aux racines quarrées des poids des projectiles, je trouve, pour la vitesse du boulet des épreuves, environ 148 toises 8, dont le logarithme est 2,1726045; et j'en déduis par mes formules une portée de 947 toises, pour un abaissement de 9 toises au-dessous de la bouche de la pièce. Estimé approximativement, on voit que l'accord de la théorie avec l'expérience est assez sensible : la charge était de 2 livres 6 onces, ce qui est un peu moins que celle de combat évaluée 1 k. 35. J'ai aussi cherché à déduire la vitesse initiale des portées des caronades tirées sous l'angle 16°; la plus grande portée a été de 1,190 toises, avec la charge de 2 livres 12 onces, ce qui est, à un dixième d'once près, la charge de combat : la vitesse déduite de cette portée a pour logarithme 2,1785904, et répond à 150 t. 89; le poids du boulet étant de 12 k. 3, la vitesse relative à ce poids, d'après la loi relative aux poids, aurait pour logarithme 2,1785904, et serait d'environ 151 toises, ce qui fait voir encore un accord assez sensible de l'expérience avec la théorie, malgré les variations résultant 1° de la force de la poudre; 2º du vent du boulet; 3º de la déviation en hauteur qui altère l'angle de tir; 4° de la variation du niveau de la mer qui altère ces portées; 5° enfin de l'inexactitude dans les mesures des angles de projection et des portées, en supposant exactes celles des charges et des poids; d'après ces données et la distance des points de mire de la caronade de 24, qui est de 5,767 points, j'ai calculé la table de hausses suivante.

|   | L                             |
|---|-------------------------------|
|   | 0                             |
|   | õ                             |
|   | Ò                             |
|   | ۶                             |
|   | I able des c                  |
|   | 2                             |
| C | õ                             |
|   | es                            |
|   | ۵                             |
|   | Ö                             |
|   | Ħ                             |
|   | Ş                             |
|   | a                             |
|   | angles de mire et 1           |
|   | >                             |
|   | ã                             |
|   | ĕ                             |
|   | Š                             |
|   | _                             |
|   | t hausses de p                |
| • | ø                             |
|   | 2                             |
|   | 2                             |
| c | g                             |
|   | ø                             |
|   | ā                             |
|   | ટ                             |
|   | a                             |
|   | 2                             |
|   | ž                             |
|   | 2                             |
|   | es                            |
|   | 8                             |
|   | pointage des caronades de 24. |
|   | 24                            |
|   | •                             |
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |

| Dogres de hausse 2 5 4 11 12 7 7 12 10 5 1/2 13 4 1/2 16 6 1/2 19 9 1/2 25 5 26 11 1/2 30 9 1/2 34 11 39 4 | Angles de mire                                                                     | Distances en encablures. · 1/2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                    | ablures.                       |
| 2:-<br>5:-                                                                                                 | 18 53                                                                              | . 1/2                          |
| 4 11 1/2                                                                                                   | 38 43                                                                              | 1                              |
| l. p.<br>7 7 1/2                                                                                           | 59 36                                                                              | 1 1/2                          |
| 1. p.<br>10 5 1/2                                                                                          | . , ,,<br>1 21 36                                                                  | 19                             |
| 1. P.<br>13 4 1/2                                                                                          | 1 44 39                                                                            | 21/2 3 31/2                    |
| 1. p.<br>16 6 1/2                                                                                          | 10°.                                                                               | ພ                              |
| 1. p<br>19 9 1/2                                                                                           | 2 34 45                                                                            | 3 4/2                          |
| l. p.<br>23 3                                                                                              | 3 1 46                                                                             | 4                              |
| l. p.<br>26 11 1/2                                                                                         | 3 20 23                                                                            | 4 4 1/2                        |
| 1. p.<br>30 9 1/2                                                                                          | 4 . 39                                                                             | S1                             |
| 1. p.<br>34 11                                                                                             | 48 58 38 43 59 36 1 21 36 1 44 39 2 9 2 34 45 3 1 46 3 20 23 4 - 39 4 42 43 5 6 45 | 5 1/2                          |
| l. p.<br>39 4                                                                                              | 5 6 45                                                                             | 6                              |

boulet au-dessous de la ligne de tir de 10 pieds 11 pouces; le terrain étant à peu près horizontal, et l'angle de tir déterminé par la planchette de Lombard, sauf rectification, pouvant se déduire de l'éléva-La pièce fut tirée avec la charge de combat, 2 k. 75; la portée fut de 774 pieds, et l'abaissement du

nistre de la marine, et dirigées par M. Jure, inspecteur de la fonderie, aujourd'hui colonel

Je puis rapporter ici un résultat des épreuves faites à Liège, en décembre 1812, par ordre du mi-

de 50, d'après lesquelles on rectifia les autres.

ainsi que celle de 36 rectifiée; c'est à cette époque que furent fabriquées les caronades de 12, de 18 et

La caronade de 24 dont il est ici question est la caronade rectifiée dont la construction date de 1819,

tion de l'axe de la pièce au-dessus de la plate-forme qui était de 5 pieds 5 pouces, puisqu'il aura pour

tangente la différence de 10 pieds 11 pouces à 3 pieds 3 pouces, ou 7 pieds 8 pouces, divisée par la portée, j'ai calculé d'après ma formule la vitesse initiale que j'ai trouvée de 154 toises environ, ce qui diffère peu de celle trouvée pour la caronade rectifiée; si la vitesse est un peu plus grande, on peut l'attribuer à ce que cette pièce est plus longue, ayant 7 calibres de longueur d'âme, tandis que la nouvelle n'en a que 6, 4; le vent, il est vrai, était plus grand, mais son influence est moins sensible dans les pièces chambrées.

On a pu remarquer aussi que la charge à chambre pleine ne donne pas des portées plus fortes, ni des vitesses non plus: la même chose a eu lieu dans les mortiers à grandes portées, et tient à ce qu'une partie de la charge se trouve en quelque sorte chassée avec le projectile dont elle augmente le poids. Il en est de même des mortiers de dix pouces à grande portée dont la chambre contient 6 livres 2 onces 1/2 de poudre; la portée à chambre pleine, d'après les épreuves de Lombard, se trouve inférieure à celle de 5 livres. La forme oblongue des chambres, et l'enfoncement plus considérable, dans leur cavité, du projectile, peuvent expliquer cet effet qui se remarque aussi dans le tir du canon Paixhans, et qui a déterminé naturellement la fixation de la charge de combat de ces pièces.

# Du pointage et du tir des canons de 18.

Il résulté des épreuves de Gâvres faites en 1830, 31 et 32, que les vitesses initiales des boulets tirés avec les pièces longues et courtes peuvent être considérées comme égales à celles des boulets de 30, aux mêmes charges pro-

portionnelles du tiers et du quart; la vitesse variant tantôt en plus, tantôt en moins, comme on peut le voir d'après le tableau suivant relatif à la charge au quart.

Résultat des épreuves faites sur les pièces de 18, avec les vitesses initiales qui en résultent.

| ESPÉCES<br>des<br>canons. | ANGLES<br>de<br>Profection.           | PORTÉE<br>Borssontale.                      | DÉPRESSION<br>da<br>BOULET.   | VITESSE<br>Galbulka.                 | OBSERVATIONS.                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Long                      | 5 23<br>5 15 1B<br>10 3 30<br>1 52 36 | mèt.<br>345 75<br>4,594 6<br>2,357 7<br>654 | 3 797<br>6 52<br>5 81<br>5 08 | 391 35<br>368 19<br>370 87<br>373 49 | Le premier coup est des<br>épreuves de 1630, où le<br>poudre plus faible don-<br>nait des vitesses plus<br>fortes, et les trois autres<br>de 1832. |

Les vitesses déduites des épreuves se sont écartées quelquesois, en plus et en moins, des résultats moyens des coups précédens; ainsi, par exemple, une portée de 3.6 mètres, sous le tir horizontal, ayant coupé la planchette à 4 millimètres au-dessous du niveau, et donné une dépression de 3 mètres 596 du boulet à sa chûte, répend à une vitesse initiale de 400 mètres 25. Une portée de 1,181 mètres obtenue à mes épreuves, à une distance de 600 toises, sous un angle de 3° 6' 34", répond à une vitesse de 361 mètres 98; de sorte que la moyenne des coups peut être tantôt plus grande, tantôt plus petite que 375 mètres; mais si l'on considère que les vitesses initiales de ces pièces, calculées par la commission de Gâvres d'après des épreuves nombreuses, ne différent que de trois ou quatre mètres en plus de celles de 30, on en conclura

que l'on peut sans inconvenient leur supposer la même vitesse initiale. C'est d'après cette vitesse que j'ai calculé les angles de mire et les hausses des pièces longues et courtes, pour les charges au tiers et au quart, comme on le voit dans le tableau suivant.

Table de pointage des pièces de 18.

| S.                                                             |                                                                                                                     | HARGE A                                                                                 | U TIERS.                                            | CHARGE AU QUART.                                                           |                                                                                    |                                                                                        |                                            |                                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| STANCES                                                        |                                                                                                                     |                                                                                         | MAUSSAS.                                            |                                                                            |                                                                                    |                                                                                        | HAUsets.                                   |                                                                                |  |  |
| DISTANCES<br>BH ENCABLURI                                      | Angles do mire.                                                                                                     | 18 long.                                                                                | 18 court<br>ancien.                                 | 18 court                                                                   | Angles<br>de mire.                                                                 | 18 long.                                                                               | 18 court<br>ancien.                        | 18 court<br>pouv.                                                              |  |  |
| 1/2<br>1 1/2<br>2 1/2<br>5 1/2<br>5 1/2<br>4 1/8<br>5 1/2<br>6 | 10 47<br>12 7<br>14 4<br>16 54<br>15 41<br>1 3 54<br>1 45 4D<br>1 45 4D<br>1 59 43<br>2 16 46<br>3 34 48<br>2 55 50 | l. p. 1 7 1/2 5 4 5 1 1/2 7 1 1/2 9 1/2 11 1 1/2 16 8 16 8 178 4 1/2 80 8 1/2 25 5 28 4 | 6 7<br>8 6 1/2<br>10 5<br>12 6<br>14 8<br>16 11 1/2 | 4 8 1/3<br>6 5<br>8 3<br>10 2<br>16 2 1/3<br>14 3 1/2<br>16 6 1/2<br>18 11 | n 51 42<br>1 6 20<br>1 81 44<br>1 37 57<br>1 55 9<br>2 82 59<br>2 81 57<br>2 81 58 | l. p. 1 9 1/2 5 8 1/8 5 8 1/3 7 10 10 7 1/2 12 4 1/2 14 10 27 5 20 1 1/2 25 2 16 2 1/2 | 13 10 1/2<br>16 3 1/2<br>18 10<br>22 6 1/2 | 5 2 3/2<br>7 1 3/2<br>9 2<br>11 5 3/2<br>13 7<br>15 20 1/2<br>18 4 3/2<br>21 9 |  |  |

Du pointage et du tir des caronades de 18.

tance de mire est de 5,274 points. logarithme est 2,1853894; d'après cette vitesse, j'ai calculé la hausse de cette caronade dont la discelle de 30, au moyen de ma formule, et je l'ai trouvée 153,246 toises (environ 299 mètres), dont le Aucune épreuve n'ayant encore été faite sur le tir de ces caronades, j'en ai calculé la vitesse d'après

Table de pointage de la caronade de 18.

| 41 6 1/2 | 37 - 1/2                                                                               | 31 9    | 28 8 1/2 | 24 10 1/2 | 81 2 1/2 | 17 8 1/2 | 14 5    | 11 3            | 8 3   | 2 5 1/2  | 2 7 1/2 | Degree de hausses   2 7 4/2   2 5 4/2   8 3   41 3   14 5   17 8 1/2   21 2 4/2   24 10 1/2   28 8 1/2   31 9   37 - 1/2   44 6 1/2 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------------|-------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l. p.    | l. p.                                                                                  | L p.    | p        | L p.      | l. p.    | l. p.    | ь<br>г. | 1. p.           | d T   | l. p.    | l. p.   |                                                                                                                                     |
| 4 56 30  | 18 46 28 24 58 58 1 20 20 1 43 5 2 6 45 2 31 33 2 57 41 3 25 7 3 53 59 4 24 24 4 56 30 | 3 53 59 | 3 25 7   | 2 57 41   | 2 31 33  | 2 6 45   | 1 43 5  | 1 20 20         | 58 58 | 46 28 24 | 18 46   | Angles de mire                                                                                                                      |
|          |                                                                                        |         |          |           |          | 1        |         |                 |       |          |         |                                                                                                                                     |
| 6        | 5 1/2                                                                                  | Ć7      | 4 1/2    | 4         | 3 1/2    |          | 2 1/2   | 4 1/2 2 2 1/2 3 | 1 1/2 | ,=       | 1/2     | Distances en encablures.                                                                                                            |
|          |                                                                                        |         |          |           |          | •        |         |                 |       |          |         |                                                                                                                                     |

# Détermination des élémens du tir.

Avant de continuer le calcul des hausses pour les autres calibres, sur lesquels il importerait d'avoir des épreuves précises, je joindrai ici une table des coefficiens de la résistance de l'air pour les divers projectiles, en admettant, pour la densité de la fonte, 7,114, comme l'ont admis Lombard et Gassendi; et cela avec d'autant plus de raison qu'une modification apportée au réglement, sur la réception des boulets, doit rejeter ceux qui auraient moins que le poids résultant du calibre prescrit et de cette densité. Il résultera de cette évaluation que les boulets de la marine auront un poids différent de celui que l'on trouve en face de leurs calibres dans les ouvrages qui traitent de l'artillerie de la marine, comme on le voit dans le tableau suivant.

Poids des boulets de la marine.

| Calibre des pièces. , | . 36                   | 30             | 24            | 18            | 12            | 8            | 6             | 4            | 1     |
|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| Poids en livres       | l. o.<br><b>3</b> 6 14 | l. o.<br>30 15 | l. o.<br>24 6 | l. o.<br>18 6 | l. o.<br>12 5 | l. o.<br>8 4 | l. o.<br>6 2  | 1. o.<br>4 • | l. o. |
| Poids en kilogrammes  | 18,043                 | 15,146         | 11,927        | 9,009         | 6.014         | 4,029        | <b>2,9</b> 34 | 1,968        | 0,493 |

Asin de faciliter le calcul'de mes sormules ballistiques, je joins ici un tableau comprenant les valeurs en toises et

N. 14. 2º SKRIE T. 5. FEVRIER 1834

(La suite au prochain numéro.)

#### DESCRIPTION

DE LA

### Digue de la pointe de devin.

( Voyez planches 4 et 5.)

Tandis que le remous de la Loire élevait la baie de Bourgneuf par le dépôt successif d'un riche limon, et que de vastes lais de mer étaient conquis sur la partie orientale de Noirmoutiers, un courant littoral destructeur, venant du nordouest, envahissait la côte opposée de l'île; ses ravages s'exerçaient surtout contre la pointe de Devin, en avant de laquelle les rochers, dits les Bœufs, attestent jusqu'à une lieue en mer les progrès des eaux (1).

Une digue de 1,120 mètres de développement, plus élevée et plus large que les précédentes, avait été construite autour de la pointe de Devin, en trois années, avec les terres prises

En octobre 4702, M. de Chamelly se transporta sur les lieux, traversa le genlet an chalempe, .tandis qu'à basse mer trois soldats cherchaient un passage deut les habitans de l'île resont servis depuis: cette découverte détermina le guessemens de la Rochelle à garder Roismontjers, d'où les Angleis envaient pu lancer de l'infenterie sur le continent.

<sup>(1)</sup> L'exhaussement de la baie de Bourgneuf est si rapide qu'avant 1702, on ne connaissait pas le passage du Goa, à pied, pendant la basse mer ; au commencement du 18° siècle , personne même n'aurait osé faire ce trajet à cheval.

A cette époque on proposa à M. de Chamilly, commandant à la Rochelle, à abundanner l'île de Noirmoutiers comme poste entièrement séparé du continent; de gazder Beauvoir, les Sables et l'Aiguillon, points les plus importans de la côte.

en arrière, sur l'emplacement des deux pièces d'eau actuelles: la dépense avait été de 175,000 fr. Cette jetée devait suppléer, sur ce point, à un intervalle de dunes, et préserver tout le sol inférieur de l'île; mais en 1824, les progrès de l'Océan, contre la base même de l'ouvrage, étant devenus assez considérables pour donner des craintes sérieuses, on reconnut l'urgence de nouveaux et plus solides travaux: M. Plantier, ingénieur des ponts-et-chaussées aux Sables, fut envoyé en Hollande pour y prendre connaissance des détails de construction des jetées avec lesquelles les habitans se défendent des empiètemens de la mer; les belles digues de Breskens (1) furent surtout l'objet de ses études. (Planche 4, fig. 2).

Au retour de cet ingénieur, un projet fut rédigé et mis à exécution par M. Lamandé, sur de grandes et nouvelles bases.

On couvrit la partie menacée d'un bec ou talus ayant l'inclinaison du 1/7, peu différente de celles qu'offrent naturellement beaucoup de parties de plage; en sorte que le ravage des eaux y est moins sensible. (Planche 4, fig. 1, 3, 4).

La portion de ce talus, exposée à la plus forte action des vagues, fut faite en tunage blocaillé; par son élasticité, ce genre de construction offre plus de résistance: on peut d'ail-

| (1) Si l'on prend pour plan | de | comparaison le sommet des digues de Breskens, les autres |
|-----------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| plans sont ainsi cotés :    |    | •                                                        |

|                                     |            |     |     |   |   |   |   |   |  | 120. |
|-------------------------------------|------------|-----|-----|---|---|---|---|---|--|------|
| Marée extraordinaire du 15 janvi    | er f       | 18( | 08. |   | • |   |   |   |  | 0 75 |
| Pleine mer des vives eaux d'équino  |            |     |     |   |   |   |   |   |  |      |
| Pleine mer des vives eaux ordinaire | <b>05.</b> | •   |     |   | • |   | • |   |  | 2 00 |
| Id des mortes eaux ordin            | aire       | s.  | •   |   |   |   |   |   |  | 3 45 |
| Sol des poldres                     |            |     |     |   |   |   |   |   |  |      |
| Basse-mer des mortes eaux           |            |     |     |   |   |   |   | • |  | 6 30 |
| Id des vives eaux ordinaire         | 86.        |     |     | • |   |   |   |   |  | 6 70 |
| Id des vives eaux d'équino          | ze.        |     |     |   |   | _ |   |   |  | 7 80 |

leurs y faire facilement les réparations nécessaires, pendant le court intervalle de la marée basse.

Le tunage à 9 mètres environ de développement, à partir de 2 pieds au-dessous de la laisse de haute mer des mortes-eaux; et pour mieux prévenir les affouillemens, unlit de gros blocs de pierre termine ce talus, prolongé de 0,60° au-dessous de la plage.

La partie supérieure du bec de mer, et 2 mètres de tête horizontale, sont en bonne maçonnerie de pierres de taille de 0,30° d'épaisseur : celles-ci posent sur 0,25° de pierré; en amont de la tête horizontale, et sur le même plan, règnent un cours de madriers et une zône de 2 mètres de revêtement brut. (Planche 1<sup>re</sup>, fig. 4).

Ce bec de mer ayant été tracé à 60 et 100 mètres en avant de l'ancienne digue, les 2 mètres de hauteur excédante de vive eau n'arrivent à celle-ci qu'après avoir perdu presque toute leur force, et sont arrêtées par ce rempart désormais indestructible.

Onze épis, en général normaux à la direction du bec de mer, et distans entre eux de 125 mètres environ (planche 1<sup>re</sup>, fig. 1, 3 et 4), avancent de 50 à 100 mètres vers l'Océan pour diviser l'effet des vagues, et préserver du courant les parties voisines et opposées du talus; ils ont 8 mètres de largeur à la racine, 6 mètres à la queue, et sont fondés à 0,60° au-dessous de l'estran(planche 2, fig. 6 et 7); le mouvement de la marée comble successivement les intervalles de ces épis, et donne chaque jour plus de consistance au système.

M. Plantier fit exécuter de la manière suivante, à l'aide des ouvriers hollandais qu'il avait amenés, les épis et la partie du talus en clayonnage.

Au-dessus d'un banc de terre-glaise d'un mètre de hauteur, on posa une couche de paille de 0,05° d'épaisseur, qui fut pour ramener une étonnante fécondité; d'ailleurs, dans le warreck qu'elle jette sur la plage, la mer fournit le plus pur des engrais.

C'est ainsi que M. Jacobsen, imitant les travaux entrepris il y a soixante ans, sur la côte de Bourgneuf, par un industriel du même nom, a conquis dans l'île de Noirmoutiers; 70 hectares, en deux parties à gauche du chenal; et 282 à côté de Barbatre, en trois parties; le voyageur est surpris d'admiration lorsque après avoir longtemps marché sur une vase molle, entre les flots et des sables incultes, il aperçoit tout à coup, comme s'ils étaient renfermés dans une vaste muraille, bien au-dessous de la haute mer, d'immenses sillons rectilignes couverts de la plus riche verdure.

Deux sociétés, encouragées par les succès de M. Jacobsen, avaient sollicité, avant 1830, l'autorisation de dessécher de grands lais de mer sur la côte de Bourgneuf: l'une d'elles trouva, dans M. Plantier, l'ingénieur capable de rectifier des projets redigés à la hâte et sur des bases inexactes: je regrette de ne pouvoir décrire ici le savant système de conquête qu'elle fut sur le point d'appliquer; le gouvernement doit encourager la reprise de projets si utiles au pays et à la science.

1. 1. 10 at 1. 1. 1. 1.

## mistore.

#### WATERLOO.

#### REVUE DE WESTMINSTER.

Numéro de janvier 1834.

On ne peut quitter la Belgique sans voir Waterloo. Pour quiconque en a le loisir, il n'est point de champ de bataille plus instructif: il est impossible qu'un jeune sous-lieutenant y ait jeté les yeux sans qu'il reste pour toujours grave dans sa mémoire. Ce qui frappe à la première vue, c'est la différence prodigieuse entre les deux côtés de la position. Que le spectateur se place sur la route, près des monumens, entre la Haie-Sainte et le village de Waterloo, point occupé, dit-on, par le général anglais pendant la plus grande partie de la bataille, et toute la position à défendre se développera à ses regards; il peut en un quart-d'heure en connattre toutes les parties, comme un fermier la cour de sa ferme. Mais qu'il s'avance à quelque distance, jusqu'à l'endroit où l'on dit que Napoléon quitta le champ de bataille, là, où la route de Genappe traverse une colline de l'autre côté de la Haie-Sainte, et sa vue ne distingue plus

rien. Qu'il se figure être un officier de dragons envoyé à la reconnaissance de l'ennemi, et il se convaincra qu'il lui est impossible de rien connaître, de rien découvrir, à moins de s'avancer tête baissée jusqu'à ce qu'il trouve quelque obstacle qui l'oblige à la retraite. Le général anglais, du premier coup-d'œil, dut voir là une bonne position.

Cependant que faisait son adversaire? il y a ici quelque chose d'inexplicable. Comment, pourquoi, par quelles combinaisons de circonstances intellectuelles et physiques, le premier stratégiste de cette époque et de tous les temps; le Copernic de la guerre moderne, qui avait renversé toutes les théories établies, en faisant changer de rôle au centre et à la circonférence; l'homme qui avait tant de fois prouvé que tout le secret de la victoire était de porter l'action des masses sur des points déterminés; le génie guerrier qui avait détruit et mis à néant le vieux système des cordons, et des positions défensives en général; par quelle fatalité inconcevable un tel homme a-t-il pu laisser un adversaire habile choisir sa position, et jusqu'aux moindres détails de terrain et d'obstacles, puis attaquer ces points difficiles l'un après l'autre, comme l'aurait pu faire un Autrichien de la vieille école? Le malheur lui avait-il donc ôté de son habileté? Sa méfiance pour ses agens subalternes avait-elle paralysé son génie? ou méprisait-il un ennemi, dont une partie avait déjà été battue, et qu'il considérait comme une. proie livrée en son pouvoir?

Le général anglais, qui voulait, provisoirement du moins, se mettre sur la défensive, avait nécessairement pris les meilleurs arrangemens pour défendre les points les plus forts de sa position. Considéré sous le point de vue de l'élévation, le plateau du Mont St.-Jean, dont on a tant parlé, est peu de chose; mais, comme nous l'avons dit plus haut,

il s'y trouvait des avantages d'un autre genre : il y avait deux maisons et leurs jardins susceptibles de défense : l'une était Hougomont, à l'angle saillant de la ligne défensive; et l'autre la Haie-Sainte, plus à gauche, sur la route de Bruxelles. Le général anglais, comme on devait s'y attendre, y envoya quelques-uns de ses meilleurs bataillons : les gardes furent envoyés à Hougomont; à la Haie-Sainte on plaça les Allemands, froids et flegmatiques, ces modèles de l'armée anglaise en tout ce qui concernait la vigilance et la précision dans l'obéissance. Le corps des francs tireurs, corps d'élite sous le rapport de ses armes, occupa également ce poste, où son emploi pouvait être fort utile, pourvu cependant que l'ennemi est la complaisance extrême de venir se placer sous son feu. Or, qui eût cru, qui eût pu jamais croire que tout ce que ferait le grand stratégiste, ce serait de s'attaquer successivement à tous ces obstacles? Toutes les positions défensives seraient imprenables, si l'ennemi ne les attaquait que sur les points les mieux préparés à le recevoir; peu de positions défensives sont imprenables, parce qu'en général l'ennemi est assez mal appris pour les attaquer sur des points tout différens. Il ne saut pas une combinaison extraordinaire d'idées ou d'expériences, pour savoir qu'en attaquant une position défensive, le premier objet qu'on doit se proposer est de rendre inutile le plan de défense de son adversaire. A tout événement, l'assaillant doit être assuré que, s'il est lui-même obligé de combiner ses opérations d'après des circonstances qui en grande partie lui étaient inconnues, c'est aussi ce que fera son adversaire : Ne pénétrez pas dans la ruche par la porte, si vous pouvez y arriver par une autre voie. C'est là ce qui rend les prises d'assaut si difficiles.

Ce serait une tactique maladroite que d'attaquer les as-

siégés par la brèche, où ils vous attendent de pied ferme, au lieu de les surprendre sur d'autres points. C'est en guerre comme en politique, comme en tout : Chassez le clou là où il entre, non où il n'entre pas.

Que fait le chef de l'armée française? il se porte en avant dans l'après-midi, et passe la nuit en présence de l'autre armée, occupée à pratiquer des meurtrières dans les fermes qu'elle occupe, et à reconnaître et étudier sa position. Le lendemain matin, il est encore là; et ce n'est qu'à onze heures qu'il attaque Hougomont, justement le point le plus fort de la ligne, comme tout paysan de l'endroit eût pu le lui apprendre. «C'est là, «dit M. Pirson, » que nous brulames quinze cents morts dans le terrain en face de cette maison, avec le bois qui croissait alors en cet endroit. » Après avoir, pour encourager les autres, sacrifie là l'espoir de quinze cents villages, on amena l'artillerie, pour faire ce qu'on aurait du faire auparavant, et bientôt les maisons ne furent plus tenables, ce qui n'empêchait pas l'armée anglaise de combattre, abritée par elles. Il y a dans cette idée d'aller, de propos délibéré, combattre des gens qui ont une maison pour se couvrir, quelque chose d'étrange, qu'on ne peut comparer qu'à la manœuvre de cet ancien général, qui fit faire halte à ses troupes pour donner le temps à deux armées ennemies d'opérer leur jonction, et pouvoir ainsi les battre toutes deux en même temps.

. Après ce carnage inutile, pour peloter en attendant partie, vers les deux heures de l'après-midi commença une série d'attaques sur le centre gauche de l'armée alliée, de l'autre côté de la Haie-Sainte. Là, comme on devait l'attendre de troupes résolues de part et d'autre, les forces assaillantes furent moissonnées par le feu de celles qui s'étaient assuré d'avance l'avantage de la position. La route de Wavres, qui était alors bordée de haies des deux côtés, peut être considérée comme décrivanten grande partie la position de l'armée alliée; et en supposant égalité de courage de part et d'autre, nous demandons à tout homme de bon sens de nous dire lesquels courent le plus de danger d'être anéantis, de ceux qui occupent ou de ceux qui attaquent une route bordée d'une double haie? Ce fut alors que le général Picton fut tué.

Sur les sept heures du soir, commença à la Haie-Sainte la dernière série d'attaque, cette ferme ayant été emportée auparavant par la destruction de ses défenseurs. Et c'est ici qu'il faut remarquer le fait le plus extraordinaire : la droite des Français, sous le commandement de Lobau, avait disputé le terrain aux Prussiens depuis Frischemont jusqu'à Planchenoit; les Prussiens, qui avaient pris une partie de Planchenoit à six heures et demie, en furent ensuite repousses par la jeune garde, et les Français combattaient en même temps à la Haie-Sainte, sur la route de Bruxelles, et à Planchenoit, la ligne de la Haie-Sainte à Planchenoit faisant avec la route de Bruxelles un angle de trente degrés. Une erreur assez générale parmi les Anglais, c'est de croire qu'aussitôt que les Français découvrirent les Prussiens sur leur droite, ils virent tout ce que leur position avait de défavorable et s'éloignèrent : c'est mal connaître les Français. On ne saurait s'imaginer à quel point surprenant ils poussèrent ce jour-là leur principe de se refuser à reconnaître le danger. Leurs adversaires ne furent jamais dans un véritable danger, si on en excepte celui d'avoir entête un ennemi intrépide; ils n'étaient point tournés; ils n'avaient personne sur leurs flancs ou sur leurs derrières; ils n'avaient qu'à tenir bon, et à repousser l'ennemi s'ils le pouvaient, dans une position où tous les avantages matériels étaient de leur

côté. Jamais, peut-être, on ne vit avec plus de courage tenter l'impossible, et combattre encore avec l'espoir de vaincre, quand déjà tout était désespéré. Lorsque cet espoir se fut évanoui de toute nécessité, un seul moyen de salut restait, la possibilité de sortir de l'angle avec plus de promptitude que l'ennemi n'en mettrait à se porter sur le côté opposé du triangle. Une défaite était alors inévitable; et tout le courage, toute la science du monde ne pouvaient faire qu'il en fût autrement. Ce qui est un miracle de valeur guerrière. c'est d'avoir attendu jusqu'à ce moment, dans l'espoir que dans l'intervalle on remporterait la victoire. En effet, si l'on considère toute l'histoire de l'armée française, ses souffrances physiques en Russie, les échecs que lui avait fait essayer en Espagne la double force combinée d'armées régulières et de toute une population hostile; l'energie qu'elle déploya à Waterloo au dernier acte de sa carrière, en dépit des fautes de son chef, est sans exemple dans les annales militaires, L'Europe peut aujourd'hui à juste titre s'en glorifier, comme d'une preuve qu'il y a dans le courage français une mine inépuisable, qui se retrouvera quand le temps viendra de diriger ses coups contre l'ennemi commun.

On ne saurait douter que si la lutte, telle qu'elle eut lieu, s'était établie de part et d'autre entre des êtres étrangers aux sentimens et aux souffrances de l'humanité, et capables seulement de certains mouvemens physiques ayant pour but de se mettre mutuellement hors de combat, le résultat aurait été identiquement le même. La leçon qu'il faut en tirer, c'est que la puissance défensive de l'arme de l'infanterie n'avait pas été jusque là estimée à sa juste valeur; c'est un point cependant sur lequel la guerre de la Péninsale avait pu donner à Napoléon quelques lumières. Les Français avaient été accontumés à forcer des troupes inférieures dans

leurs positions; les militaires français avaient établi en principe qu'il n'y avait point de position qu'ils ne pussent emporter, comme les marins anglais, qui prétendent qu'il n'y a pas de ligne qu'ils ne puissent rompre; quand ce vint à l'application entre des troupes également aguerries, la supériorité de l'arme se manifesta.

Dire qu'une théorie était mauvaise, c'est donner à entendre qu'une autre eût été meilleure; qu'aurait donc pu attendre de l'objet de son idolatrie l'homme élevé à l'école de Napoléon? Il est aisé de dire qu'on ne fait pas mouvoir les armées sur un champ de bataille comme sur le papier; mais entre cela et se placer l'après-midi devant une position. pour ne l'attaquer que le lendemain à onze heures, il y a un terme moyen. Supposons qu'un Napoléon plus jeune se fat retiré à une heure du matin, laissant une division de cinq ou six mille hommes de cavalerie légère, pour entretenir les feux et arrêter les trainards; et qu'à la pointe du jour on l'eat vu, comme à lena, avec son armée concentrée en masses dans le voisinage de Frischemont, où la droite des Français était alors, et avec les cent pièces de canon de Bautzen à son arrière-garde, il est à présumer que l'affaire ent pris une tournure toute différente. Il est très-probable que, de manière ou d'autre, avant la matinée, le commandant des forces alliées eût eu connaissance de ce mouvement: mais de deux choses l'une: ou il aurait gardé ses anciennes positions, ou il les aurait changées à ses risques et périls, et dans les circonstances les plus désavorables. En supposant que ses positions fussent restées les mêmes. le lendemain les assaillans se seraient trouvés aux prises avec des masses de cavalerie et d'artillerie. Ou la cavalerie se serait retirée, ou un combat gigantesque se serait engagé entre l'arme plébésenne et l'arme aristocratique, sou-

tenue de part et d'autre par l'artillerie; et les Français, appuyés en outre par leur cavalerie : il est probable que l'armée aristocratique eût été laissée sur le carreau; car, depuis le combat des Centaures, telle a toujours été le destin de la cavalerie s'attaquant à une infanterie en bon ordre et résolue. Ce qui serait ensuite arrivé, nul ne le peut dire; mais il est clair que des deux côtés on eût combattu au grand jour. Plus de maisons percées de meurtrières; plus de positions étudiées; tout le plan de bataille, préparé à l'avance et longuement médité, eut été renversé de fond en comble. De savoir si le général anglais l'eut remplacé par un autre, ce n'est pas la question : une chose seulement est certaine, c'est que, de toute nécessité, il lui en eût fallu un autre. Si dans l'intervalle les Prussiens s'étaient présentés, on eût pu les tenir là en échec aussi bien que partout ailleurs; et par cela seul qu'on savait que les Prussiens étaient dans cette direction, c'était une raison pour opérer sur le point qui tendait à les isoler, plutôt qu'à les laisser opérer leur jonction.

En faisant détacher Grouchy, on rentrait dans la théorie des deux masses intérieures, qui est l'application légitime de ce qu'on entend par « rompre le centre. » Mais les masses auraient dû être intérieures, et pour cela il y avait une condition essentielle, c'est qu'elles fussent toutes deux dumême côté de l'ennemi. On a beaucoup agité la question de savoir si les ordres envoyés à Grouchy lui sont parvenus, et s'il s'y est conformé; mais ce qu'il importerait de connaître, c'est pourquoi Grouchy a été envoyé dans cette direction, si on ne se proposait pas de le suivre et de se maintenir en communication avec lui; et ce n'était pas la première fois que Napoléon se trouvait dans semblable difficulté. A Marengo, l'état de la bataille était à peu près ce qu'il était à Waterloo

à sept heures; et si Desaix était arrivé une heure plus tard, ou si l'ennemi était arrivé à sa place, la bataille était perdue. De tout cela il est permis de conclure que s'il est vrai que Napoléon, en démontrant la supériorité du système excentrique sur le système concentrique, a assuré l'indépendance ultérieure de la portion libérale de l'Europe, il ne paratt pas avoir complètement compris et appliqué sa théorie.

Peu de généraux perdraient des batailles, s'ils pouvaient les livrer deux fois. Il est aisé de trouver à redire à ce qui n'a pas réussi; cependant l'étudiant et la postérité ne peuvent juger que sur les faits. Il n'est personne qui ne se rappelle des circonstances de sa vie où, sans qu'il y ait eu de sa part le moindre manque de zèle ou de sollicitude, cependant, en y réfléchissant, il semble qu'il suffisait d'une chose qui n'a pas été faite pour détourner les plus grands malheurs. Tel est, en toute chose, le partage de la pauvre humanité.

Les Hollandais ont eu l'impudeur de défigurer ce champ de bataille véritablement européen, pour élever une pyramide à leur façon à l'endroit où un de leurs princes fut blessé dans la mélée; ce qui fait que les monumens élevés aux officiers anglais et allemands morts dans cette grande journée, tombent en ruines, comme d'humbles débris qui n'attendent qu'une pluie d'automne qui les enlève. Certes, c'est pitié que le maréchal Gérard ait empêché ses mineurs de se mettre à l'œuvre; il ne devait pas laisser le lion de Hollande rugir dans ces plaines, où coula par torrens le sang des premiers guerriers de l'Europe.

On voit que la partie militaire de ces observations a pour but de prouver qu'il n'y a rien, dans les souvenirs de ce grand jour où les ennemis du peuple se gorgèrent de sang, qui doive empêcher l'union intime et cordiale des deux premières nations du monde, toutes les fois que la cause commune pourra réclamer leur concours. Les Anglais ont payé assez cher cette journée : ils ont porté dix-huit ans de plus le joug de leur aristocratie territoriale; ils ont perdu l'occasion de se constituer les manufacturiers du monde; ajoutez-y la perte de neuf milliards de francs, dont un cinquième est allé dans la poche de leurs seigneurs et maîtres; outre une dette de vingt-un milliards, sans compter les sommes incalculables qu'il leur a fallu payer pour maintenir les gains frauduleux du monopole dans tous les genres. C'est à Waterloo, et ils ne l'ignoraient pas, que tous ceux qui vivaient aux dépens du peuple anglais ont joué leur vatout. Les trois jours de juillet leur porteront le coup de grâce.

(Traduit de l'anglais par Benjamin LAROCHE.)

## BULLETIN.

Cours élémentaire de fortification, précédé de considérations sur la manière d'envisager l'étude de cette science dans les rapports avec la tactique et la stratégie, à l'usage des élèves de l'école militaire de Saint-Cyr par M. J. Imbert, ancien officier supérieur au corps royal du génie, ancien élève de l'école polytechnique. 2° édition, revue, corrigée et augmentée. Vol. in-8° avec un bel atlas de 25 planches, enrichi de légendes explicatives très-détaillées. 1833, Paris, chez l'auteur, rue St.-Nicaise, n° 5, prix 12 fr.

Plus n'est le temps où la fortification, comme la Bible, n'était montrée qu'aux doctes, sous prétexte qu'il était dangereux d'en soumettre les élémens aux esprits capables d'en mal interprêter les règles. Personne aujourd'hui en France ne doute que la connaissance de cette science, ne soit utile aux officiers de tous les corps. Elle étend en beaucoup de circonstances et modifie en plusieurs autres les idées qu'on se forme ordinairement sur l'effet et la portée des armes, sur l'avantage du nombre, sur les ressources de la tactique. Aussi c'est dans la vue de propager la connaissance de cette branche essentielle de l'art militaire, que la débarrassant des détails spéciaux rigoureusement nécessaires aux ingénieurs, St.-Paul et plus tard Lecler et Savart ont pu-

blié des traités de fortification qui ont été d'un grand secours à tous les officiers dans les dernières campagnes de la révolution. C'est encore dans la vue d'en rendre l'étude plus facile aux élèves de l'école de Saint-Cyr et aux jeunes officiers qui ont les premières notions de géométrie, que M. Imbert vient de publier la deuxième édition de son traité de fortification.

Bien que le prompt écoulement de la première, eût suffisamment prouvé avec quelle faveur cet ouvrage avait été reçu du public, son auteur s'est efforcé dans celle-ci d'en faire disparaître les légères incorrections et les défauts de méthode que la critique de juges éclairés et sévères lui avaient signalés et de profiter en même temps des améliorations apportées dans l'enseignement de cette science dans les écoles militaires d'un plus haut degré. On peut dire que son ouvrage a été refondu, car maintenant il a été rédigé d'après le programme arrêté par la direction des études de l'école de Saint-Cyr et augmenté d'un grand nombre d'articles.

Quoique renfermé dans un cadre restreint, l'auteur s'est surtout attaché à développer les principes de la fortification passagère qui est en effet celle dont les officiers d'infanterie et de cavalerie font le plus fréquent usage en campagne et dont il importe par conséquent qu'ils connaissent les propriétés et les ressources.

Dans son introduction M. Imbert présente quelques considérations sur la manière d'envisager l'étude de la fortification dans ses rapports avec la grande guerre. Cette introduction dont l'idée mère est empruntée à un officier distingué de l'arme du génie est propre à exciter l'intérêt du lecteur, et contient des rapprochemens ingénieux entre la guerre de campagne et la guerre de siège. Mais dont l'analogie n'est pas toujours exacte et dont on aurait tort de tirer des conséquences rigoureuses dans tous les cas:

L'auteur commence par exposer les règles de la castramétation en usage en France; ce chapitre est fort clair et très-détaillé. Nous y avons remarqué une petite erreur. Il est dit à l'article du campement de l'artillerie que le personnel d'une batterie consiste en une compagnie d'artillerie à pied ou à cheval et une compagnie du train. Le personnel consiste depuis l'organisation de 1830, en canonniers servans, et en canonniers conducteurs, dont le campement du reste peut être établi comme l'indique l'auteur pour les anciennes batteries.

Il y aurait peut-être un peu plus de méthode à désirer en ce qui concerne le tracé des camps et le baraquement; toutefois le chapitre consacré à ces divers objets et qui s'étend même aux cantonnemens, s'étayant principalement sur l'ordonnance de service de campagne, est rempli de détails utiles et indispensables à l'officier.

L'auteur expose ensuite le tracé, les formes et les propriétés générales des ouvrages ouverts à la gorge, employés isolément, tels que lunettes, redans, tenzilles, bastions, queues d'hyronde. Ces pièces élémentaires des retranchemens ainsi bien connues, il entre dans les détails des ouvrages développés en ligne continue et à intervalles dont on forme des systèmes, et en démontre le fort et le faible. Vient ensuite le tracé des ouvrages fermés, comme redoutes et fortins employés isolément, puis la résolution des différens problèmes qui se rattachent à leur construction avant de passer au relief des ouvrages assis sur toute espèce de terrain, l'auteur traite particulièrement de l'emploi de l'artillerie qui les garnit presque toujours. Il explique ce que c'est que les batteries à barbettes et à embrasures, donne les détails de la construction des rampes, ainsi que des plates-formes, des barbettes et des embrasures de toute espèce de bouches à fen

Les méthodes de désiement enseignées par M. Imbert, conformes à celles qui sont employées depuis quelques années dans les écoles d'application d'artillerie et d'état-major, sont suivies de l'indication d'un moyen pratique dont on peut se servir à défaut des premières en campagne.

Un chapitre est réservé à la description et à l'emploi des obstacles accessoires à la désense, comme abattis, paliesades, fraises, trous de loup, fougasses, criques, etc.

Enfin l'auteur a réuni dans un autre chapitre, toutes les explications nécessaires pour l'exécution des ouvrages de campagne. On y trouve avec le tracé et le profil d'un retranchement sur le terrain, l'évaluation du temps et l'indication des matériaux propres, nécessaires à sa construction; la disposition des travailleurs, ainsi que les détails indispensables pour les différentes sortes de revêtemens.

L'attaque et la désense des ouvrages de campagne et des postes de guerre sont bien présentées, et l'auteur a rendu plus sensibles les préceptes qu'il a développés en les appliquant à la désense d'une église, d'un chateau, et d'un pont. Cette partie est terminée par la manière de retrancher un village et une ville couverte.

Ou voit par là que rien de ce qui constitue la fortification passagère n'a été omis, et que le traité est aussi méthodique que complet.

La fortification permanente fait l'objet d'une autre partis. L'auteur s'est borné dens celle-ci aux principes généraux. Ainsi après avoir traité succinctement de la fortification des places de guarre depuis son origine juaqu'à l'invention des bastions, et présenté quelques notions préliminaires, il donne une idée suffisante des principaux systèmes bastionnés jusqu'à Vauban; mais il explique avec plus de détails les trois systèmes de cet illustre ingénicur qui a fait faire à la fortification de si grands progrès, ainsi que le système de Cormontaigne. Viennent ensuite des considérations générales sur le rôle des citadelles et des places fortes dans la défensive et l'offensive.

Après avoir aussi montré ces divers systèmes, l'auteur fixe l'attention des élèves sur les diverses communications qui doivent exister sur un front moderne ainsi que sur le relief et le commandement en général.

Cette partie est terminée par la description des travaux, procédés et manœuvres qu'on emploie dans l'attaque et dans la défense des places. Quoique succincte, cette partie donne une juste idée de ces opérations de la guerre de siège.

Telle est la distribution de ce nouveau cours de fortification. Il n'a rien de neuf sans doute, puis qu'il a été composé sur les grands traités; mais le soin que l'auteur a pris d'en élaguer tout ce qui est inutile à l'officier d'infanterie, la simplicité et la clarté de ses définitions, la méthode qui règne dans la division des matières, le rendront précieux aux jeunes militaires qui n'ont ni le temps ni les moyens de se livrer tout entiers à l'étude de cette branche de l'art militaire. Ajoutons que l'auteur l'a enrichi d'un atlas à grande échelle avec texte explicatif en regard, et où l'on trouve tous les détails de tracé, de profils et de construction.

#### J. CORRÉARD JEUNE, PROPRIÉTAIRE-ÉDITEUR.

RUE DE TOURNON, 20.

#### **OUVRAGES NOUVEAUX.**

Histoire des Institutions Militaires des Français, suivie d'un aperçu sur la Marine militaire; avec un atlas de 200 planches, représentant les uniformes anciens et modernes, les armures, les machines de guerre, etc., etc.; par M. Sicard, dédiée au Roi des Français, 4 vol. grand in-8° de 5 à 600 pages chacun et d'un atlas. Chaque volume est enrichi d'un grand nombre de tableaux synoptiques. Prix de l'ouvrage entier, 50 fr. L'atlas séparément en noir, 20 fr., côlorié, 35 fr. Il a été tiré 50 exemplaires sur papier vélin don lo prix est de 75 fr.

N. B. Dans l'intérêt de l'armée, et pour faciliter à MM. les officiers l'acquisition d'un ouvrage aussi important pour eux, l'éditeur prendra en paiement quatre bons sur le trésorier, de douze francs cinquante centimes chacun, payables de trois en trois mois; ou admettra tout autre mode de paiement qui conviendra le mieux aux acquéreurs. Les personnes qui procureront treise souscriptions recevront un exemplaire gratis.

De la Vendée Militaire, avec carte et plans; par un officier supérieur. Livre premier. Statistique et historique. In-8°. Prix : 4 fr.

Livre second. Etat politique. Prix: 2 fr.

#### En vente:

Aids-Mémoire de l'Ingénieur militaire, ou Recueil d'études et observations raisemblées et mises en ordre, par Grivet, capitaine du génie. Livre premier : personnel et administration : ia-8°, Prix : 3 fr. 50 c.

#### Sous presse:

Livre second: sciences auxiliaires. — Livre tressième: élémens et description des travaux de paix. — Livre quatrième: exécution des travaux de paix. — Livre cinquième: Elémens et description des travaux de guerre. — Livre sicrième: exécution des travaux de guerre. — Nota. Deux livres formeront un volume de 25 à 30 feuilles, enrichi de planches et de nombreux tableaux; prix de chaque livre: 3 fr. 50 c.

#### JOURNAUX MILITAIRES.

Journal des Armes Spéciales paraissant le 25 de chaque mois, depuis le 25 janvier dernier, in-8° de 3 feuilles, avec cartes, planches, dessins, machines de guerre, etc., prix: 18 fr. par an, 2 fr. en sus pour les départemens; 4 fr. pour l'étranger.

Journal de l'Infanterie et de la Cavalerie paraissant le 20 de chaque mois depuis le 20 janvier dernier, in-8° de 2 à 3 femilles avec cartes, planches, dessins, portraits, costumes militaires. etc., coloriés ou non coloriés. Prix: 5 fr. par an, 4 fr. 50 c. en sus pour les départemens, 3 fr. pour l'étranger. Les gravures coloriées augmentent l'abonnement de 2 fr.

Aids-Mémoire portatif d'art militaire ei de fortification, à l'usage des officiers de l'armée en général, et des officiers et sous-officiers des troupes du génie en particulier; par Lebas (Lucien), lieutenant au 1 é régiment du génie. In-18 orné de planches; à Paris, chez Anselin, rue Dauphine, n° 36.

Observations sur le travail de la commission instituée par ordonnance royale du 4 janvier 1835, pour la révision de la législation sur les pensions; brochure in 8°, à Paris, chez Bachelier, quai des Augustins, n° 55. lne Bar 9

vie lit: déj

## **JOURNAL**



DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER.

# APPLICATIONS.

## MEMOIRE

SUR UNE

ORGANICAȚION A DONNER AU PERSONNEL BES DIVERSES;

ADMINISTRATIONS

Pour faire définitivement triompher

## LES PRINCIPES DE LA RÉVOLUTION

ET METTRE FIN AUX TROUBLES CIVILS.

### Introduction.

Le pouvoir successivement exercé, depuis 40 ans, par tous les partis, n'a été conservé chez aucun d'eux : chaque révolution a détruit l'ouvrage de la précédente, et entrainé N. 15. 2° SÉRIE. T. 5. MARS 1834.

une portion de ce vieil édifice social que rien ne remplace encore : les traditions de l'empire sont aujourd'hui nos seuls guides. Toutes les opinions, même les plus extrêmes dans le sens de la liberté, semblent être sur le point de regretter, pour ce moment de crise, le génie de la dictature : tellement les circonstances sont difficiles; tant est visible le défaut des hommes et des institutions,

Au milieu du mouvement qui nous emporte vers un avenir qui, quoique rapproché, ne peut cependant être prévu par personne, les individus ne sont rien; ceux même, que la naissance et la fortune ont placés le plus haut, essuient, par une sorte de compensation, des attaques journalières; mais cette puissance, dont personne aujourd'hui ne peut faire long-temps usage, survivra toujours respectée dans les associations: c'est ainsi qu'au moyen âge, alors que le monde en recomposition offrait le spectacle d'une vaste anarchie, les corporations religieuses surgirent et se multiplièrent successivement; donnant d'abord une apparence d'unité su genre humain, elles l'entramèrent vers une haute civilisation qui, depuis, les a rendues inutiles, même dangereuses.

Les associations, jusqu'à ce jour appelées à jouer un rôle dans la société, et qui, pour ainsi dire, la dominèrent tour à tour, sont:

- 1° Les corporations religieuses;
- 2º Les corporations héréditaires, ou la noblesse;
- 3° Celles fondées sur la richesse;
- 4º Les corporations qui ont pour base la capacité.

Les sociétés religieuses ont longtemps gouverné ce monde: elle sont fortes d'une tradition de dix-huit siècles, d'un vaste réseau étendu sur la société; de leur empire sur les consciences, et aussi des alliances qu'à diverses époques elles ont contractées avec les autres corporations, surtout les deuxième et quatrième. Quoique en décadence, elles composent encore ce qu'il y a de plus puissant, après l'opinion; mais la crainte de leur règne a suffi pour accélérer la chûte de la dernière dynastie; loin de nous donc l'idée d'y avoir recours pour suppléer au défaut de nos institutions.

La noblesse s'est soutenue jusqu'à Richelieu, tant qu'elle fut une association indépendante, où l'esprit chevaleresque et de dévoument, des services réels et des sacrifices de tous genres, une illustration constamment rajeunie, compensaient les privilèges et la vanité. Les seigneurs féodaux, rapportant dans leurs villages les idées et les mœurs d'une cour plus policée, étaient d'ailleurs, à une époque de civilisation arriérée, ce qu'on pouvait imagmer de mieux pour l'éducation du genre humain. Ces nécessités n'existent plus depuis longtemps: celles qui ont succédé repoussent la noblesse héréditaire : reconnaissons cette antipathie du siècle, si solennellement proclamée au sujet de la pairie, où cependant l'hérédité se présentait d'une manière plus captieuse, sous les auspices des théories constitutionnelles importées d'Angleterre; gardons-nous de vouloir gouverner, avec des familles privilégiées, ce même peuple qui, après avoir pleinement joui de l'égalité sous la république et l'empire, après en avoir pris possession à la face du monde, par la quantité d'illustrations qui se sont tout-à-coup élevées de son sein, ne saurait être longtemps dépossédé d'un droit si glorieusement acquis.

Que l'on ne m'oppose pas la tendance des individus à revêtir, dans le monde, les apparences de la noblesse : le Français est vain par suite de sa passion pour l'égalité qui

ne s'exerce jamais que de bas en haut; s'il fait le marquis, ce n'est pas par amour de la noblesse, mais pour mieux se soustraire à son empire. En temps de révolution, beaucoup cherchent ainsi à prendre date reculée et à se séparer de la foule où existent tant d'hommes d'intrigue : mais qu'un gouvernement national honore veritablement la capacité ou les services rendus au pays, et, bientôt satisfaits de ces nouvelles distinctions, tous les hommes estimables délaisseront celles adoptées, pour ainsi dire, en désespoir de cause. D'ailleurs la capitale, où se fait plus particulièrement remarquer cette manie aristocratique, est, avec ses nécessités, le représentant le plus infidèle de la France et de la révolution. La faute de tous les gouvernemens a été, jusqu'ici, de lui laisser et même de lui faire une trop grande part; j'y vois la cause des scissions qui peuvent nous menacer.

Les hommes de finance sont dominés par leurs intérêts particuliers; ils n'ont ni illustration pour services rendus, ni ces utiles préjugés de devoirs et de dévoûment envers le pays, auxquels d'autres classes obéissent; les individus y changent sans cesse, laissant ou reprenant les écus qui seuls restent : les entrans apportent parfois, le fâcheux et récent souvenir d'une fortune faite aux dépens du public et par des voies peu honorables; celui que ruinent trop de générosité ou de grandeur, retire avec lui la considération personnelle dont il jouit. Les financiers (1) ne sont donc pas aptes à former une corporation politique :

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas confondre la finance avec cette industrie élevée dont les vastes relations extérieures out fait et peuvent encore faire la gloire et la puissance d'un peuple : mais trop longtemps nos hautes espacités se sont éloignées de cette carrière.

ils ne domineraient pas longtemps un peuple spirituel et sier, qui, considérerait leur règne comme l'avant-coureur de véritables calamités; car le bien général, la gloire et la sortune publiques pourraient bientôt-être sacrissés à des intérêts privés.

A ces hommes de bourse se joindraient les propriétaires ou rentiers, dont la domination, déjà fâcheuse après une longue révolution, et alors qu'il existe tant de fortunes rapidement acquises, serait d'ailleurs bientôt transformée, par les vanités de famille, en puissance mobiliaire plus ou moins ridioule:

Reste denc l'agrégation des capacités; celle qui, à la gloire de la nation française, a régi la république et l'empire, et, comme opposition, a joué un rôle si brillant sous les Bourbons. Cette puissance, telle que nous l'entendons, constatée par des services rendus ou une longue et véritable candidature, est la seule réellement respectée aujourd'hui; la seule qui puisse, en donnant toutes les améliorations réclamées, prévenir la réapparition, soit immédiate, soit au travers de nouveaux orages révolutionnaires, de la dynastie déchue et des classes privilégiées; elle offrirait aussi cet avantage de consacrer ce grand principe d'égalité, et d'opèrer enfin la réforme des mœurs; non celle que demandent de chagrins philosophes, mais le retour aux vertus civiques qui font la gloire et la force d'une nation.

Ce mémoire a pour but d'indiquer sommairement les înstitutions qui peuvent favoriser les capacités, et leur assurer un empire légal.

Chaque gouvernement a un principe que son origine décèle : celui de la restauration était rétrograde; le nôtre doit être progressif, surtout dans les voies de morale et d'in-

téret publics. Cette soule d'hommes à places, qui sut terrorista sous Robespierre, inspérialiste sous Napoléon, ultra-royaliste sous Charles X, qui a vécu, vit et vivra des bienfaits du pouvoir, encensant à satiété les plus déplorables puissances, changeant d'opinion avec les événemens, opposante sous les gouvernemens prêts à tomber, servite avec ceux que la fortune favorise, cette foule, dia-je, n'a feint d'adopter les principes de notre révolution qu'abn de mieux l'exploiter; (1) aujourd'hui, mattresse des positions, elle donne même publiquement un regret au passé. Opposer à la cupidité, au dangereux esprit d'intrigue, des hornes entre lesquelles le zèle et le mérite marcherent plus à l'aise, sans que cependant la fixité, qui fait la grandeur des États aussi bien que la force du pouvoir, soit diminuée, c'est la première et principale tâche d'un gouvernement régénérateur. Nous pensons qu'il pourrait la remplir en organisant le personnel des diverses administrations civiles d'après le mode proposé dans ce mémoire.

#### ORGANISATION DU PERSONNEL

#### ADMINISTRATIONS CIVILES.

Il serait créé, pour recruter la diplomatie, la magistrature, le ministère public, les administrations départementales, celles des finances et autres services les plus

<sup>(1)</sup> Que de fonctionnaires, non contens de la position qui hur rendait si facile un plus beau rôle, ont mendié toutes les faveurs, sous tous les régimes et ne se sont élevés qu'à force de brigues, d'obsessions et de petits moyens : les dossiers des ministères, cas tristes lableaux du coper homein, po tons per hombeur à la France.

l'Ecole Pulytechnique.

Le mérite seul y serait admis par suite d'examens sévères et publics. Les écritains et savans les plus illustres, les fonctionnaires et administrateurs les plus capables y professeraient à fond les hautes parties de la littérature, du droit, de l'histoire, de la science de l'administration et de l'économie politique; ces institutions formeraient, avec l'Ecole Polytéchnique (1), le plus beau monument élevé à la gloire

(1) De cette école. l'une des gloires de l'épogne, résults le seul véritable progrès que. l'instruction publique ait fait en France: malheureusement des conditions pécunisires d'admission et ans vanités de province tendent à en faire le collège favori des familles privilégien.

On s'occupe lieucoup d'instruction publique, mais en pose-t-on les réritables biess ? Quel but, par exemple, peuvent avoir ces cours pour les ousriess ? de leux apprendre la pratique rie leux arts; mais alors il finisfrait établis dans chaque petite ville une écolè d'arts et métiers ; et l'onconnait les fruits que porte delle de Chifons , si continues à l'état ; écodéfait-on leux donner les cannaisances élémentaires de géométrie , d'arithmétique , de dessin on detraté , indisquesables à un artiste , et qu'il n'est possible d'acquérir dans les ateliers, qu'avec heaucoup de peine pade perte de temps i maisem avone alors que cès jeuses gens, qui, pour la plupart , ont fréquenté les classes n'y, ont cependant rien appris de ce qu'ils devaient sevoir? Il vanifait donc mieux, su lieu de corrèger ces cours par d'autres également insuffisses, puisque course i sustant en général faits sans moyens et sans suveillance ; il serait préfrable, dissie, d'organiser de suite l'instruction publique de manière à es que chacun pût suivre les classes qui doivent lei être utiles.

Dans chaque chef-lieu de canton, même dans chaque commune, il y auvait une école élémentaire d'écritare, de lacture et de calcul; connaissances nécessaires à tous les états.

L'école de sous préfecture serait pour l'enseignement du dessin linéaire, avec l'usage de la règle et du compus, de l'arithmétique et de la géssuétris pratiques, de Porthographe et de la tenus des livres de semptabilité : sindes auxqualips doivent se livrer les chefs ouvriers, et les employés de toutes les administrations.

Les lettres, les sciences, les arts et les langues étrangères dont la connaissance est plus ou moins indispensable dans les emplois publies et sur personnes qui se destinent à des profusions libérales seraient enssignés deux situque chef-lieu de préfecture.

Les ouvriers en gene de la campagne recevralent chez eux, et à peu de frais, l'instruction immédiatement productive, qu'ils demandent envain aujourd'hui; la masse des lumières utiles segmenterait dans cette classe avec l'industrie, l'aisance et le bonbeur domestiques Les ouvriers, plus capables de méditer sur l'art, publicraient bientôt, des livres traitant.

et pour le persectionnement de l'esprit humain; elles maintiendraient, dans les services publics, une supériorité relative de lumières sur les administrés.

Les élèves paieraient 1,200 francs pour le trousseau, et 2,400 francs de pension annuelle. Le premier quart, pris dans l'ordre de mérite, aurait bourse entière pour le trousseau et pour la pension; le second quart, deux tiers de bourse; le troisième quart, un tiers seulement; le reste des élèves paierait pour les précédens. Chaque année, ensuite des examens, la répartition des bourses, deux tiers et tiers de bourse serait faite d'après le nouveau tableau de classement: il y aurait constante émulation avant et pendant le séjour à l'école. Une entrée facile serait ouverte pour les sujets laborieux et capables, les seuls que l'État ait intérêt à protéger.

Après le temps d'études exigé, et ensuite de nouveaux examens, chacun des élèves, d'après son rang, choisirait un service public; il y remplirait d'abord des fonctions subalternes, d'où il pourrait ensuite, selon son mérite et sur la proposition de ses chefs, parvenir jusqu'aux fonctions plus élevées, en passant successivement par toutes les positions intermédiaires, ainsi que cela s'est pratiqué, depuis longtemps, avec un succès complet, dans les divers services

spécialement de leur état, d'une manière démentaire; chacun aidé par ces ouvrages, suppléerait d'abord à son défant d'espérience, et plus tard lèguerait de même le fruit de ses

L'éducation du collège serait plus en rapport avec la carrière que les élères doivent suivre : l'université ne perdrait pas une partie de ses faibles meyens, en entretenant dans les petites villes, des professeurs de rhétorique, de philosophie et de statistique, pour un ou doux elèves qui n'appliqueront peut-être jamais de telles leçons : les professeurs p'us utilement employés et moins nombreux sersient d'autant mieux choisis; l'émulation exercerait plus d'empire sur des élèves plus nombreux ; les ressources qu'offrent les grandes localités faciliteraient également les bautes études. The same of the same of the same

spéciaux de l'artillerie, du génie militaire, des ponts, des mines, des ingénieurs géographes et des constructions maritimes.

Les fonctions, par les quelles les jeunes élèves débuteraient, ne seraient pas tellement subalternes que leur haute instruction y fût inutile; ni assez élevées pour que l'on pût s'apercevoir de leur manque d'expérience; le point de départ donnerait une longue et honorable carrière à parcounir, mais laisseraît au talent et au zèle l'espoir d'en atteindre un jour le terme.

On serait tenu de servir activement dans chaque emploi un temps voulu avant de pouvoir concourir pour l'emploi supérieur. Cette espèce de noviciat, assez long pour mettre hors de cause l'intrigue, et forcer chacun à acquérir, tout en s'élevant, l'expérience nécessaire, ne serait expendant pas tel que les emplois élevés devinssent uniquement le partage de la caducité. En fixant sa durée, on ne perdrait pas de vue que les sommités, même dans le civil, ont autant besoin de vigueur et d'énergie que les rangs inférieurs.

Ces hommes laborieux, sur lesquels roulent presque entièrement, dans chaque service, tous les détails' obscurs, pénibles et essentiels du métier; qui, privés de l'avantage d'une instruction complète, ont cependant acquis, par la longue habitude des fonctions les plus subalternes, cette spécialité toujours utile et souvent indispensable, seraient admis, sur les propositions de leurs chess, à remplir le tiers des emplois inférieurs, dont les élèves des écoles auraient les deux autres tiers : après un certain nombre d'années, par exemple, le secrétaire de sous-préfecture, qui aurait constamment montré zèle, intelligence et moralité, deviendrait aussi sous-préfet, nonobstant la

médiocrité de son instruction première; ce sérait dans chaque administration une nouvelle porte ouverte au mérite, une récompense promise à des services utiles mais ignorés.

Un réglement inviolable s'opposerait à ce que qui que ce soit fût admis dans lesdites administrations civiles autrement que de l'une ou de l'autre de ces deux manières; ses diverses dispositions, d'abord amendées, seraient successivement mises en vigueur, de manière à éviter jusqu'à l'apparence d'un effet rétroactif contre les personnes qui, en position d'obtenir des emplois dans l'état actuel des choses, ne pourraient cependant plus satisfaire aux conditions plus sévères exigées par suite de la nouvelle organisation du personnel des services publics.

Le gouvernement montrerait la plus grande répugnance pour les destitutions, tout en maintenant entier son dreit de les faire; il adopterait même, in petto, pour tous les emplois, pour tous les services, le principe salutaire de l'inamovibilité; réservant dans chaque partie, pour le petit nombre de fonctionnaires que les circonstances obligeraient d'éloigner des affaires, un nombre fixe de places de disponibilité (un vingtième par exemple), il ne priverait du titre acquis, du traitement qui y serait attaché, que dans des cas tout-à-fait extraordinaires, et par suite d'une décision prise par les plus hauts fonctionnaires du corps constitués en comité permanent (1).

<sup>(1)</sup> Le manque d'un comité, fondé sur des bases durables, est ce qui a le plus nui su perfectionnement des armes de l'infanterie et de la cavalerie : ess corps trop nombreux ne peuvent étre représentés par des supérigrités inemovièles, occapent la plus haute position dans l'armée, et ne laissant aucun pair en dehors : copendant il serait possible de parer en partie à cette difficulté en composant, des aujourd'hui, et renouvelant, au fur et à mesure

Le conseil d'état, où devraient être élaborées les ordonnances et les projets de lois, ne compterait plus que des miembres pris parmi les différentes agrégations; ces fouctionnaires, revenant ainsi à chaque avancement dans le conseil, y apporteraient des lumières spéciales et pratiques, qui seraient ensuite vivifiées par une connaissance plus générale des affaires.

La Légion-d'Honneur, rétablie sur ses basés primitives, et redevenue la récompense du seul mérite, donnerait place à toutes les capacités ou illustrations, et serait le centre commun auquel se rattacheraient les agrégations particulières: on lui rendrait les droits politiques dont elle a joui sous l'empire, ou plutôt l'on compterait, pour toutes les espèces d'élection ou de candidature, 60, 200, 600, 2,000, 6,000 francs de contribution (2), au légionnaire, à l'officier, au commandeur, au grand-officier et au grand'croix; ainsi pourrait êtrerelevée cette grande institution plébétenne:

des extinctions, le comité ser une triple liste de candidats présentée par les marécheux : le ministre présiderait , un des membres serait rice-président,

Pour donner autant que possible à chacune des deux armes cette unité qui leur a toujouns manqué, il faudsait a'uccuper plus particulièrement des officiers supérieurs et généraux:
on les repprocherait non seulement dans le service, dans les camps de manœuyre, aux armées, mais encore auprès du comité de la guerre: une bibliothèque, des archives, un local
convenable, l'admission à quelques séances du conseil seraient des sujets de réunion pour
ceux de ces militaires en seguestre ou esseployés dans la capitaler: una cartaire nambre de chefs
de bataillon ou d'escadron seraient désignés par voie d'examen pour suivre un cours-d'instruction fait par des officiers généraux distingués, et assister ensuite aux expériences des
camps: l'avancement qu'obtiendesient ces militaires, véritables candidats chefs de
corps, quelques places d'officiers d'ordonnance qui leur seraient données auprès du roi,
du ministre, des généraux en chef, répandraient le goût des études militaires dans l'armée,
faciliteraient le développement d'un plus grand nombre de ces capacités, qui font sa force
devant l'ennemi, se comidération deus le mouve.

<sup>(1)</sup> Le ciaquième du traitement considée commuteur revenu de propriété fenditre-

ainsi naturellement lieu l'adjonction vainement demandée de toutes les capacités.

La pairie recrutée par les maréchaux, les présidens de la chambre des députés, les présidens des académies, les ex-ministres, et ensuite parmi les sommités de la Légiond'Honneux, offrirait cette garantie d'indépendance et d'illustration qui lui sont désormais indispensables.

Balançons maintenant les avantages et les inconvéniens qui peuvent résulter d'une semblable organisation du personnel des divers services.

### Inconvéniens du système.

Quatre objections principales seront probablement faites,, et nous paraissent faciles à lever.

#### On dira:

- 1° Que ce système trop vaste exige de la part d'un gouvernement prudent de longues et mûres délibérations avant d'être mis en pratique;
- 2° Que l'inamovibilité ou la quasi-inamovibilité ôte au ministère tous ses moyens d'influence;
- 3° Que le service et même la sûreté de l'État peuvent être compromis par suite de cette indépendance donnée aux divers fonctionnaires;
- 4° Qu'il résulterait de cette inviolabilité des droits acquis un surcroît de dépenses.

En premier lieu nous ferons observer que le gouvernement, libre dans l'adoption comme dans l'abandon du mode proposé, peut, lors même qu'il le mettrait en vigueur, conserver le secret : ce système, favorable à tous, excepté au privilège ou à l'incapacité, a pour lui l'expérience que l'on en fait journellement dans les armes spéciales et autres services publics alimentés par l'École Polytechnique : s'il parait trop vaste, il n'est cependant pas moins éxécutable que celui par suite duquel cette dernière et célèbre école fournit l'immense personnel de tant de services divers également importans : il s'agiraît de fonder une ou deux institutions semblables, qui feraient la gloire du gouvernement actuel, et permettraient bientôt de supprimer d'autres établissemens où les résultats sont loin de répondre au luxe des cours, aux talens des professeurs.

En second lieu, c'est précisément parce que le pouvoir donne des places afin de faciliter son action, que l'intrigue fait d'abord de l'opposition pour obtenir des emplois : ce que celle-ci cède bientôt, elle ne se le fût même pas fait demander sans cette prime d'encouragement maladroitement et publiquement offerte à qui peut se faire craindre : il n'est d'ailleurs pas certain et encore moins nécessaire que chaque place fasse un agent zélé ou reconnaissant, et que l'état soit d'autant mieux servi qu'il accorde davantage : l'immoralité, l'intrigue ou la malveillance ne lui forcent que trop souvent la main, recherchant quelquefois ses faveurs mieux continuer à le desservir : il n'y a donc pas d'inconvenient à ce que le gouvernement abandonne, ou du moins restreigne dans des limites raisonnables, ce pouvoir immense d'élever et de briser instantanément toutes les positions, de violenter, pour ainsi dire, l'avenir en lui enlevant le fruit du passé : pouvoir qui, changeant tout autour et au-dessous de lui, se porte à lui-même les plus rudes coups, par les ruines dont il s'environne, les bouleversemens auxquels il habitue les esprits : dans des temps difficiles, avec une régence ou un prince faible, ce système, malheureusement trop suivi jusqu'à ce jour, pourrait avoir des

286 mémoiss sur uns essantion à bonner conséquences graves entre les mains d'un ministre audacieux, habile et puissant.

Nous repousserons la troisième difficulté en citant des corps dont l'admirable organisation n'a pas, à ce qu'il nous semble, été suffisamment appréciée.

La magistrature, les diverses agrégations auxquelles l'École Polytechnique donne entrée; et en tête de celles-ci les services publics d'ingénieurs civils ou militaires, jouissent du plus d'indépendance.

La magistrature est inamovible; quoique formée par le gouvernement déchu, elle a constamment lutté contre la tendance rétrograde: son opposition a été sage et légale; elle voulait sauver Charles X en le ramenant aux idées du siècle; ce n'est pas elle qui a excité à la révolution; ce n'est pas elle qui s'est empressée d'exploiter ce grand événement: la branche ainée des Bourbons a donc agi dans son véritable intérêt, en donnant à ce corps l'inamovibilité: et aujour-d'hoi le plus grand de ses regrets doit être de n'avoir pas écouté de si salutaires avertissemens.

Les destitutions, retraites ou réformes ont, sous le même régime, frappé l'armée en des sens divers; personne n'y a été assuré de son sort : les armes spéciales de l'artillerie et du génie furent plus à l'abri de pareilles rigneurs; souvent cités comme contraires au gouvernement du bon plassir, ces corps n'ont cependant pas laissé en souffrance les nombreuses parties des services importans et de confiance dent ils sont chargés; très peu des leurs ont pris part aux réactions ou conspirations, dans chacune desquelles le reste de l'armée a toujours été d'autant plus représenté

qu'il y avait davantage de destitutions à craindre et moins d'indépendance dans les positions (1).

Les pouvoirs précédens ne se sont donc nullement compromis en respectant l'indépendance de quelques-unes de nos armes spéciales : et en général l'histoire des diverses agrégations également favorisées, prouve que l'inamovibilité aussi avantageuse au gouvernant qu'au gouverné, les maintient l'un et l'autre dans de justes limites, sans nuire à la transmission prompte et fidèle de l'action de l'autorité.

La crainte d'être rejeté dans le cadre de disponibilité serait d'ailleurs plus que suffisante pour contenir le petit nombre d'employés qui, ne se bornant pas à opposer une sage et consciencieuse résistance aux écarts du pouvoir, nourriraient contre lui et dans un intérêt particulier, des vues hostiles; elle empêcherait au moins qu'ils ne fissent école.

Chaque gouvernement, depuis 1792, chaque ministère sous la restauration a éloigné les créatures de son prédécesseur par des destitutions on retraites dont le chiffre total égalera bientôt le tiers de la solde pour services actifs : ainsi l'on rejète les capacités à mesure qu'elles se forment; on déconsidère les emplois par leur instabilité et le grand nembre de ceux qui y passent; ainsi, l'on renforce les factions de précieuses spécialités.

Netre système de quasi-inamovibilité réduirait bientôt cette grande charge de fonctionnaires multiples; et le faible excédent de dépense résultant du droit désermais inviolable à une solde de disponibilité, serait plus que compensé, soit par

<sup>(4)</sup> Il pe fandrait pas attaibuer exclusivement cette moderation de conduite dans qualques services à l'influence d'une instruction supérieure, et d'études sédentaires; les mêmes officiers; généralement si mesurés, cessent quelquefois de l'être dans les régimens de l'artillerie et du génie, où ils perdent une partie de leur indépendence.

cette notable économie, soit par les plus grandes garanties que des corps régulièrement organisés, offriraient aux administrés et à l'état lui-même.

Des hommes du monde, habiles à exploiter leur terrain, prétendront que la naissance, le crédit, les femmes des manières distinguées et une grande représentation étant de précieux élémens de succès dans les emplois publics, les fonctionnaires, choisis comme nous le proposons, seraient peu considérés : nous reconnaissons aussi que ces moyens sont sans doute indispensables pour suppléer à la nullité d'un grand seigneur : mais l'homme de mérite peut s'en passer : ils deviendront même inutiles alors que tous les emplois donnés aux capacités, de manière à laisser peu de prise à l'intrigue, circonscriront l'influence politique et administrative des salons dans des limites plus raisonnables.

D'autres personnes, frappées de l'espèce de lutte que le talent a du parfois soutenir dans de telles agrégations, se demandent si ces dernières ne sont réellement pas plus nuisibles qu'avantageuses : elles oublient trop que dans toutes les corporations puissantes, les idées doivent nécessairement s'entrechoquer, et que par suite de la faiblesse humaine et des inconvéniens attachés aux meilleurs institutions, le succès n'est pas toujours pour la lumière la plus vive : ces luttes, dont on trouve moins souvent l'exemple silleurs, résultent de la bonne organisation des corps, d'une surabondance de capacités, d'une honorable et générale activité des esprits : elles sont rarement aussi sa cheuses pour le vrai mérite; et toujours il en résulte une utile lumière : tous les membres, même les moins favorisés, gagnent dans de telles corporations, les travaux et idées de chacun réagissent sur les autres; cet entourage facilite l'essor d'heureux moyens, alors même qu'il peut un jour leur devenir hostile: les plus beaux ouvrages nous viennent des corporations religieuses où régnaient cependant toutes les dissidences, jalousies et inimitiés: l'homme seul a peu de puissance; mais aidé par une tradition et continuellement excité par des lumières collectives, il n'est rien qu'il ne puisse entreprendre et achever.

#### Avantages du système.

1 -

En adoptant ces institutions, on élèverait une digue que les intrigues ne pourraient bientôt plus surmonter; ces hommes, qu'on a vus, à une autre époque, abandonner une existence honorable pour se jeter dans l'arêne politique, et y vendre leur conscience à meilleur prix, seraient maintenus, et obligés de suivre une carrière, de mériter l'estime de leurs pairs dont alors il ne pourraient plus se passer. Au lieu de ce combat immoral et permanent, où chaque place fut journellement disputée par des solliciteurs tous également peu méritans, il y aurait, une fois pour toutes, lutte dans l'age et sur le terrain les moins accessibles à l'intrigue : le mérite presque seul (1) déciderait d'une victoire de laquelle l'avenir de chacun dépendrait en grande partie.

<sup>(1)</sup> Chez un peuple en révolution, où les rangs sont chaque jour renouvelés, l'intrigue est malheureusement un moyen de conservation ou de fortune, dont beaucoup s'arment plus ou moins: et il est difficile, nonobstant les meilleures institutions, que de temps à autre les apparences ou droits du mérite ne soient pas usurpés.

N. 15. 2° SÉRIE. T. 5. MARS 1834.

sur la terre en perfectionnant les arts, les sciences et les lettres; ainsi nous retrouverions ce pouvoir modérateur vainement cherché par les publicistes modernes, et qui ne saurait résulter que du concours de corps utiles et éclairés.

La guerre civile restera imminente, tant que les Français ne jouiront pas entièrement des droits d'égalité proclamés par notre grande révolution: aussi longtemps que des agrégations légales, formées dans ce système, n'arrêteront pas les efforts rétrogrades du clergé, de la noblesse et des notabilités de finance, on ne pourra empêcher qu'une crainte générale, en quelque sorte fondée, ne donne lieu à l'accroissement de ces associations illégales, qui inquiètent aujourd'hui le gouvernement, et finiraient par outrepasser le but où tous les hommes sages veulent s'arrêter.

Depuis dix-neuf ans le pouvoir s'efforce de reprendre position; il s'obstine maladroitement à reconquerir le terrain perdu et descend chaque jour dans une arêne qui n'est propre qu'à irriter les esprits, à exciter les passions: ce jeu, quoique mauvais, était celui des ministres de la dynastie déchue; alors il fallait, à quelque prix que ce fût, le passé dans toute sa ressemblance, par la route la plus courte, fût-elle la plus dangereuse: mais il nous semble que cette triste nécessité n'existe pas pour notre gouvernement.

Tout principe politique, si large qu'il soit, entraîne avec lui, comme modératrices, des conséquences d'autant plus facilement applicables, que l'opinion les a déjà admises depuis longtemps: les meilleures et les plus durables institutions sont celles qui, en harmonie avec l'esprit et les mœurs du temps, s'établissent à l'insu de tout le monde et par conséquent sans combat.

Le système que nous proposons est de cette nature:

il a sans doute besoin d'être étudié, modifié et successivement établi avec discrétion, en commençant par les services principaux: mais nous croyons en avoir fait suffisamment connaître l'idée fondamentale pour que chacun puisse entrevoir et apprécier les heureuses et faciles conséquences que doit avoir son application,

Un officier supérieur.

#### **ENCORE UN MOT**

SUB

# L'ÉTAT POLITIQUE DE L'OUEST.

Les parties importantes et difficiles d'une question sont ordinairement étudiées les premières; on n'aborde les autres que secondairement; quelquefois même on les néglige tout-à-fait : cependant, au premier aperçu, elles paraissent être les principales.

Des critiques ont pensé que le livre sur la Vendée militaire était le résultat d'un long travail: que la statistique morale et physique de ce pays, jusqu'ici peu connu, permettait de traiter toutes les questions qui s'y rapportent: mais, ont-elles demandé, quelle est la conclusion? Quels moyens l'auteur propose pour arriver à une pacification définitive?

Une préoccupation existe, à l'égard de l'Ouest, depuis le commencement des troubles en 1793: elle est produite et entretenue par les exagérations, les terreurs de la presse et de l'esprit de parti; par les intérêts particuliers qui compliquent et dominent plus ou moins cette question générale: de là ces demandes de puissans moyens de pacification.

La grande insurrection, à laquelle la levée des 300,000 hommes et les persécutions contre les prêtres donnèrent lieu en 93, finit la même année, à la seconde bataille de Chollet, et dans l'expédition d'outre Loire: depuis lors la guerre civile n'a plus été, dans l'Ouest, selon Kléber, Hoche, Lequinio et autres généraux ou représentans qui ont le mieux connu ce pays, que le résultat des efforts criminels faits dans l'un et l'autre parti, pour entretenir des désordres, si effrontément exploités: la république n'a même pu obtenir de pacification qu'en satisfaisant d'abord les intérêts particuliers qui tenaient ainsi levés les camps opposés: laissons retomber le voile sur cette époque honteuse de nos discordes.

Aujourd'hui, l'état de la Vendée militaire est infiniment moins grave: la vieille fiction d'une attitude hostile des habitans ne peut même être soutenue devant tout individu qui a vu le pays: on ne devait donc pas désirer un plan de pacification pour des troubles qui n'existent réellement plus: on le devait d'autant moins que nous nous étions suffisamment expliqués sur les erreurs journalières et constamment alarmantes de la presse, et efforcés de peindre consciencieusement l'aspect physique et moral de la contrée.

Sans doute qu'il y a quelques ameliorations à faire dans l'Ouest; mais la plupart sont nécessaires ailleurs; et si le

besoin s'en fait plus sentir dans cette contrée, é'est que la guerre civile y a fixé notre attention : ces perfectionnemens doivent résulter de mesures administratives : en les recommandant avec trop d'insistance nous les aurions présentées comme une suite de mesures exceptionnelles aupays, ce qu'il fallait éviter; et, ainsi que nous venens de le dire; cet exposé alarmant n'éut été , en définitive , que le résumé des améliorations qu'une partie de la France réclame encore.

On a également eu tort de vouloir prévenir, par des travaux et movens matériels, le retour des troubles qui ont désole l'Ouest: dans ce singulier système, le gouvernement devrait aussi étudier et modifier d'autres localités; car qui peut prévoir les nouvelles contrées où la guerre civile attise ses brandons; où l'avenir trouvera développés et réunis le plus d'élémens pour ce fléau : une seule chosé est aujourd'hoi évidente; c'est que sous un certain pointi de vue les troubles sont moins possibles dans l'Ouest qu'ailleurs, parce que la population connaît toutes leurs facheuses conséquences et en est fatiguée : les haies à ahatire. les voies stratégiques à ouvrir ne sont donc pas des mesures indispensables : elles semblent même devoir être dangereuses: ne dirait-on pas des gens, qui, pour calmer un homme qu'ils croient irrité, agitent, en sa préence, s'il est opportun de lui ôter ses armes ou de l'enchaîner?

Ces moyens de pacification, suppose même qu'ils eussent été nécessaires, ne pourraient être pour ainsi dire débités comme une recette empyrique : il faut se trouver sur les lieux, avoir le timon des affaires en main ou près de soi, connaître la pensée du gouvernement, sa position intérieure et extérieure pour faire une pareille réponse, que chaque jour on modifierait encore au fur et à mesuve de l'application.

On peut indiquer que telle voie suivie jusqu'à ce jour a des inconvéniens; qu'il faut en prendre une autre qui satisfasse à quelques conditions générales; mais le guide le plus sûr, sans lequel cette direction ne pourraitêtre suivie, est le maniement des affaires, ce contact continuel avec les hommes et le choses, la vue rapprochée des obstacles à vaincre, des ressources dont on peut accidentellement profiter.

Voyant chaque jour la petite déviation à prendre, pour retrouver ou continuer de suivre la direction générale indiquée, on marche ainsi paraissant, selon l'expression de Henri III, pousser le temps d'une épaule puis d'une autre : cette politique est la meilleure pour arrêter ces dernières secousses, qui, semblables aux vibrations produites par un violent choc, se prolongent, à de longs intervalles, perdant chaque fois de leur intensité.

Bien faire connaître l'état physique et moral de la Vendée militaire, sur laquelle tant d'erreurs circulent depuis 1793, était la tâche à remplir: nous l'avons entreprise: sera-ce avec aussi peu de succès que les écrivains, qui, à diverses époques, se sont efforcés d'éclairer le public et le gouvernement sur cette importante et trop célèbre question?

Divers renseignemens nous ont été demandés; ils nous donnent lieu de revenir sur le sujet traité dans le chapitre 8 du second livre, et en particulier sur quelques idées qui ont paru manquer de développemens.

La première chose à faire est de ne plus parler du pays et des prétendus troubles qui l'agitent; gardons-nous d'alarmer des populations sur lesquelles ces paroles ont plus d'empire qu'on ne pense; d'augmenter l'audace du petit nombre de bandits qui parcourent encore la contrée; d'inquiéter la France entière et de donner plus de force aux prétentions de l'étranger, vis-à-vis duquel nous nous montrerions de gaité de cœur plus faibles et plus divisés que nous le sommes réellement; sous ce rapport le paragraphe inséré, cette année, dans la réponse au discours du trône, nous a paru inutile, surtout dans un moment où nous avons besoin d'agir de tout notre poids dans les affaires de l'Europe.

Le sénat Romain, cette assemblée, unique dans l'histoire, d'hommes reellement politiques, ne voulut jamais avouer la gravité de la révolte des gladiateurs, lors même que Spartacus et ses 80,000 soldats parcouraient en vainqueurs l'Italie du nord au sud: il s'en prit constamment aux généraux pour ses défaites; obligé de nommer un dictateur, de créer deux armées consulaires, de rappeler d'Espagne le grand Pompée, son langage sur ces événemens fut toujours digne et réservé: après la victoire il refusa même les honneurs du grand triomphe au dictateur Crassus, sur ce motif qu'il n'y avait pas eu réellement danger pour la république; ces sières paroles abattirent plus la révolte que la victoire même; elles eurent leur salutaire retentissement chez les peuples jaloux du nom Romain et portèrent leurs fruits dans l'avenir: l'histoire a remarqué dans d'autres assemblées une politique opposée; nuls dangers pour l'état et abondance de paroles graves, souvent même alarmantes sur sa situation: ainsi les pouvoirs délibérans ont besoin d'une longue éducation pour parvenir non seulement à diriger, comme ils ont presque toujours la prétention de le faire de prime à bord, mais encore à se gouverner eux-mêmes, afin de rester calmes au milieu des passions ou terreurs qui les assiegent.

Nous avons dit, page 41, livre 2, que les délits particuliers paraissent être plus rares dans la Vendée militaire que dans toute autre partie de la France : cette proposition a été pleinement confirmée par les documens officiels que M. Baude a communiqués à la chambre des députés, dans la séance du 4 février 1834, et desquels il résulte que;

- 1° Les départemens de l'Ouest ont proportionnellement moins de réfractaires que le reste de la France.
- 2° Nulle part, en 1831 et 1832, les contributions n'ont été payées avec plus d'exactitude que dans ce pays.

3º Il y a eu une accusation pour crime ou délit en 1832, sur 4,029 habitans, dans les 76 départemens dits tranquilles; une seulement sur 7,040 pour les dix de l'Ouest.

On a essayé de répondre aux conclusions qui résultent de ces chiffres :

- 1º Par un tableau des crimes et délits, commis en 1834, lequel confirme au contraire l'opinion de M. Baude, puisqu'il donne une accusation pour 6,000 âmes, s'il se rapporte à la seule Vendée militaire, et le double s'il est dressé pour les dix départemens que l'on regarde comme étant en rebellion.
- 2° On a affirmé que, si les poursuites étaient moins nombreuses dans la Vendée qu'ailleurs, dela tenuit à ce que la terreur avaitsouvent empêché de dénoncer les assassinats : nous pensons, au contraire, que loin de rester cachés, ces sortes de crimes étaient divulgués par l'esprit de parti d'une manière fâcheuse pour la tranquillité de ce pays.
- 3º M. le Ministre de l'intérieur a reconnu que les réfractaires n'étaient pas plus nombreux en Vendée qu'ailleurs: « mais ici, a-t-il dit, ils se cachent, fuient sans commettre
- » des délits, tandis que ceax de l'Ouest sont séduits par des
- » hommes politiques qui les excitent au désordre et commettent
- " toute espèce de crimes et de brigandages; ils font cent fois plus

- de mal. » On aurait pu répondre à ces paroles en rappelant la conduite des réfractaires ou handits de la Haute-Loire et de la Corse : d'ailleurs les trois quarts de ces hommes sont entièrement inoffensifs dans la Vendée militaire et ne cherchent qu'à se soustraire aux poursuites.
- "Il faut bien prendre garde, a ajouté M. le Ministre,
- · dans cette séance, que les crimes les plus nombreux ont
- » été commis à partir de l'époque où la duchesse de Berry
- " s'étant rendue dans l'Ouest, a mis tout ce pays en combustion.
- » C'est à dater de ce moment que les grands désordres ont com-

Cette opinion bien différente de celle que l'on a généralement sur la Vendée, est combattue; 1° par les propres paroles des membres du gouvernement qui, en 1832, déclarèrent le pays entièrement pacifié, depuis la prise de la duchesse: 2° par l'exposé des motifs de M. le président du conseil; 3° enfin, par deux députés de l'Ouest qui ont affirmé que depuis trois ans les campagnes de l'Ouest étaient le théâtre d'assassinats et de brigandages: assertion que nous sommes d'ailleurs loin d'admettre.

Du reste, M. le ministre de l'intérieur, dans le même discours, prétend avec raison, que cette échauffourée de la duchesse de Berry ne présente pas le même caractère de gravité que celles de 1815 et 1793: « Nous sommes arrivés,

- » dit-il, à ce point que les hommes qui ont pris part à ces désor-
- " dres reconnaissent qu'ils ont été trompés et éprouvent la plus
- " grande irritation contre ceux qui les ont poussés à de si mauvaises
- » actions.» A la chambre des pairs, les communications du même Ministre ont été encore plus rassurantes que cette dernière: peu de jours après, les journaux ont annoncé que les réfractaires venaient se rendre en foule.

Ainsi notre opinion sur le peu de gravité des troubles de

l'Ouest, confirmée, pour les années antérieures à 1833, par des documens officiels, n'a été combattue pour les années postérieures (1) que par des argumens contradictoires: la meilleure politique à suivre sera donc celle qui, ne décelant aucune préoccupation du gouvernement, confondra ce pays avec le reste de la France.

Les mesures militaires ne peuvent exercer que peu d'influence dans cet état de choses, si peu différent de la paix la plus complète; leur but est d'interposer entre les partis une force neutre jusqu'au moment où toute irritation sera apaisée; de hâter, peut-être, la civilisation des peuples de la campagne par un contact continuel avec nos militaires; de les faire revenir de leurs préjugés contre le métier de soldat.

Les mesures militaires adoptées sont celles que la raison conseillait : cependant on pourrait peut-être les rendre plus efficaces en faisant faire le service des cantonnemens sous les ordres immédiats du colonel; ce chef offrant confiance et garantie, soit aux habitans, soit aux autorités civiles, obtiendrait ce concours décisif, par fois refusé aux officiers.

La discipline est une autre garantie du succès des poursuites dirigées contre les réfractaires; elle sera maintenue, si la troupe, successivement relevée, revient périodiquement sous les yeux du colonel; dans les cantonnemens il faut aussi qu'elle ne soit pas trop divisée, sous des chefs peu élevés dans la hiérarchie militaire.

Ce service, comme nous l'avons fait observer, est plutôt celui de la gendarmerie qui a le personnel, l'organisation,

<sup>(1)</sup> Pour lesquelles les documens offerts n'ont pasété recueillis.

le pouvoir et les attributions convenables pour le faire : il ne s'agit pas en effet, dans l'Ouest, de guerre civile à apaiser, mais bien de police à exercer : ce dont la gendarmerie s'acquittera d'autant mieux qu'elle aura davantage de brigades et que ses agens auront plus de latitude.

Croyant que l'on continuerait de confier, en partie, la police de la Vendée militaire à la troupe de ligne, on avait demandé, livre 2 chapitre 7, des pouvoirs légaux pour les chefs d'arrondissemens militaires, tout en démontrant l'inaptitude de nos régimens pour ce genre de service et réclamant l'augmentation du nombre des brigades: le gouvernement et les chambres ont fait mieux: la gendarmerie a été augmentée; les officiers et brigadiers ont été investis, pour certains cas, des mêmes pouvoirs exercés jusqu'ici par les officiers de l'arme.

Cette mesure est bonne, surtout si l'on sait choisir les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie employés dans l'Ouest; mais n'était-il pas possible de lui ôter un caractère exceptionnel en l'adoptant pour toute la France, sauf à ne la rendre exécutoire, dans chaque département, qu'en vertu d'une ordonnance spéciale signée par le conseil des ministres?

On aurait pu craindre que des illégalités nombreuses ne sinssent multiplier les travaux du ministère public, augmenter les frais de procédure et prolonger les décisions de la justice: qu'une autorité aussi disséminée, ne fût, dans un pays de guerre civile indiscrètement exercée par incapacité, défaut ou excès de zèle; des explications et développemens donnés à la tribune doivent tranquilliser à ce sujet; ils serviront aussi de règle de conduite, pour les sous-officiers et

pulation: relevons et améliorons ces chemins vicinaux, sans lesquels les routes continueraient d'être peu utiles aux habitans répartis dans le Bocage: encourageons la suppression des haies le long de ces communications, et partout où l'agriculture pourra les rendre inutiles; attirons le peuple des campagnes dans des villages, aux principaux embranchemens des routes.

A ces moyens de pacification et de civilisation, à ceux réunis dans la conclusion du deuxième livre, joignons ici l'ensemble des idées analogues, réparties dans le cours de l'ouvrage. Nous y avons, en effet, recommandé:

Comme moyens administratifs; d'encourager le long de la côte, le rétablissement du commerce presque tombé des pêcheries; les dessèchemens de marais; les conquêtes de dunes et de lais de mer.

Comme moyens politiques ; de soigner la composition du clergé dans la Vendée militaire ; de ne pas y persécuter les prêtres ; de tenter avec eux les voies d'accommodement.

Attirer, par des emplois secondaires, les nobles, surtout les jeunes gens, en dehors du pays: favoriser les ventes et dislocations de leurs propriétés et les alliances dans d'autres parties de la France; s'adresser au sexe qui a joué un rôle dans toutes les pacifications comme dans toutes les guerres; l'entourer d'hommages au milieu des cercles des employés.

Eviter toute mesure de rigueur ou exceptionnelle; combattre les exagérations de la presse sur l'état de l'Ouest; augmenter le nombre des paysans propriétaires par les ventes de communaux; encourager l'introduction des fermiers dans le pays, à la place de ces métayers, qui sont à la discrétion des nobles.

Dans leurs tournées, les fonctionnaires doivent visiter les paysans, et aux époques de marchés les recevoir chez eux: ces relations une fois bien établies, exerceront une grande influence sur l'esprit des campagnes.

Comme moyens militaires, il faut éviter l'action des gardes nationales dans les campagnes, résister au désir que chaque commune a d'obtenir garnison et habituer peu à peu le pays à se passer de la troupe.

Tel est le peu de mots par lesquels nous avons cherché à éclairer l'importante question qu'a fait naître l'Ouest; mais si des variations survenaient dans nos rapports extérieurs, les considérations précédentes ne seraient plus applicables: d'ailleurs la politique d'un parti, si habile à plier selon les circonstances, peut avoir changé et nous surprendre, en temps difficile, là où nous serions loin d'être préparés à ses coups.

Évitant désormais un pays que la guerre civile a trop désolé pour y être bien accueillie, cette contrée acculée à une mer sans ports, loin du centre et de toutes les directions commerciales, le parti carliste, veut-il préparer, pour des temps favorables, une insurrection plus à proximité de la capitale, où se décident tous les mouvemens intérieurs; à portée dela pres qu'île du Cotentin, cette grande place d'armes entre l'Angleterre et la France, également utile aux rois déchus ou prétendans; veut-il se placer entre la Normandie, la Bretagne, la Vendée militaire, non loin du centre, du nord et de l'est de la France également interceptés? C'est à quoi le gouvernement doit songer, dès aujourd'hui, afin d'être en mesure, contre les événemens les moins probables.

Un officier supérieur.

### OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES

SUR

## LA VENDÉE MILITÁIRE. (1)

Dans les chapitres 1 et 2, livre 1er, nous avons indiqué les apparences extérieures du sol vendéen et hasardé quelques idées sur les propriétés statistiques, politiques et militaires, qui résultent assez ordinairement d'une telle superficie; dans cette note, nous nous proposons d'examiner si de semblables rapports ne découlent pas de la nature seule de la charpente intérieure, qui influe beaucoup sur les phénomènes physiques que présente la superficie elle-même.

Une ceinture plus ou moins étroite de terrains jurassiques de seconde formation, (2) principalement calcaires, et donnant lieu à des plaines découvertes, règne de la partie est de la presqu'île du Cotentin, à Caen, Argentan, Cesse, Alençon, Sablé, Durtal et Blaison: elle se prolonge sous la Loire, couvre Doué, la vallée du Thouet, Sanxay, St-Mexant et Talmont, sans dépasser la route de Fontenay aux Sables.

<sup>(1)</sup> M. Étre le Baumont a bien voulu nous aider de ses lumières pour la rédaction de cette note; mais peu habitué aux considérations géologiques, nous pourrions avoir commis quelque erreur dont nous devons répondre.

<sup>(2)</sup> Premier étage moyen du calcaire oolitique comprenant les couches avec gryphéss cymbium.

OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES SUR LA VENDÉE MILITAIRE. 307

Cette ceinture de terrains secondaires cache la masse primitive qui apparait sur le sol de la Bretagne et de l'ancien Poitou: elle sépare les départemens de l'ouest, dits insurgés, d'avec les terrains tertiaires (1), ou plateaux unis, profondément coupés par des vallées: terrains qui s'étendent d'Angers à Cosne en remontant la Loire; de Bourges à Pont Au-de-mer et à Montmirail; quelques vallées de cette dernière zone offrent un sol crétacé inférieur.

En dedans de la ceinture, que nous venons d'indiquer, la Vendée militaire, les versans nord et sud de la Bretagne, ne laissent apercevoir que la masse granitique primitive, recouverte d'une couche de transport plus ou moins épaisse.

Entre St.-Florent, les sources des ruisseaux qui tombent au Lay, Gonnord, Concourson et la Ligne, qui joint Brissac à Doué, règne le terrain de transition, immédiatement postérieur au sol primitif: (2) sur la rive droite de la Loire, cette couche, s'étendant, depuis l'Issac jusqu'au delà de Rennes, couvre toute la partie élevée de la Bretagne.

Ces deux divisions géologiques offrent peu de dissèrence pour la nature de la couche de transport, l'aspect et les propriétés physiques de la superficie.

L'on y trouve également une masse générale raboteuse, recouverte d'une matière de transport de sable ou d'argile; la structure intérieure est montagneuse; la superficie parait pour ainsi dire un pays de plaine : delà des propriétés mixtes particulières à ces contrées.

Les couches granitiques ou schisteuses sont pliées en surfaces cylindriques très-contournées, dans la direction presque

<sup>(1)</sup> Moyens meulières.

<sup>(2)</sup> De grès ou de roches schistenses.

générale des cours d'eau du pays; est sud est à l'ouest nord ouest.

Les deux rives de la Loire sont de même nature, surtout dans l'alignement du Layon à Rennes: le plateau de St.-Florent a donc pu, à l'origine, être joint à celui de St-Herblon, ainsi que nous l'avions annoncé d'abord, livre 1°, d'après la seule inspection de la surface supérieure: une autre preuve plus évidente d'une jonction, sur ce point, est cette bande étroite de terrain carbonifère, qui, toujours dans la directiongénérale est sud est à l'ouest nord-ouest, couvre le Layon jusqu'à Chalonnes, et d'Ingrande s'étend jusqu'auprès du Nort, entre cette ville et Joué: une bande semblable et paraît avoir autrefois fermé la trouée qui de Chalonnes à Ingrade fait le lit actuel de la Loire.

Chaque sinuosité de la masse raboteuse donne lieu à un ruisseau et à plusieurs sources; la couche de transport argileuse ou sablonneuse, en retenant les eaux, contribue également à rendre le sol humide: d'où résulte la possibilité pour la population, de vivre éparse dans une multitude de petits hameaux, entièrement en rapport avec la division extrême des cours d'eau et les obstacles que ceux-ci apportent aux communications.

Cet état de choses impose également la nécessité de rejeter les eaux surabondantes des champs dans les chemins creux; de faire, surtout dans les parties plates, des levées de terre pour empêcher ces eaux de rentrer; de cultiver par métairies et borderies peu étendues; exploitations qu'il faut diviser en un nombre de champs, en rapport avec les sols; chacun de ces champs est clos par des haies ou parapets afin que, sur une si petite étendue de terrain, les moissons soient à l'abri des bestiaux parqués dans les parties en jachères.

Dans la Vendée militaire, dont nous devons plus particulièrement nous occuper, les terrains postérieurs à la première formation, n'apparaissent que comme de petites oasis et à de grands intervalles.

Du moyen Lay, près Mouchamp, jusqu'à Coulonges, on trouve, dans la direction générale des cours d'eau, déja indiquée, une bande elliptique de terrain jurassique secondaire, terminée au sud est par un sol houillier.

Les maraissupérieurs de la rive droite de la Sèvre Niortaise et la rive gauche de la Dive sont également de seconde formation : les marais inférieurs de la Sèvre; celui de St-Jean-de-Mont, au nord du canal du Perrier ; la vallée de la Loire ; et les terrains conquis dans la baie de Bourgneuf, offrent un sol d'alluvion.

Barbatre est joint aux hauteurs de la Chaise et de Noirmoutiers par une couche de même nature: ces deux parties réunies lors de la seconde formation, ont pu être séparées à l'origine: la côte de Talmont à St-Jean-de-Mont; les îles Dieu et Belle-Isle, doivent au contraire n'avoir pas varié, si ce n'est par le mouvement des eaux de l'océan.

Des cercles peu étendus, autour de Challans, de St-Jeande-Mont, de Commequiers, au sud de Palluau, au nord des sables sont recouverts de terrains jurassiques de seconde formation.

Brouage et St-Agnan, au nord du lac de Grandlieu, s'élèvent sur des terrains de positions variables, dits Serpentines Ophites.

La rive droite de la Dive, et comme il a déja été dit, la vallée du Layon jusqu'à St-Florent, offrent un terrain de transition immédiatement postérieur au sol primitif et donnant lieu, pour la surface, aux mêmes propriétés physiques. d'une civilisation qui efface les traits les plus caractéristiques, trouverait-on, dans ces pays, encore riches en bestiaux et en paturages, les traces non anciennes d'une population pastorale, primitive, comme le sol qui apparaît encore.

Ces recherches, en apparence systématiques, méritent cependant qu'un savant versé dans les études statistiques veuille bien s'en occuper: déjà, pour plusieurs contrées, leur succès est assuré. Le sol des Ardennes, entre Avesnes, Philippeville, Givet, Rocroy, Mézières, Vervins, de même nature, quoique plus élevé que celui de l'ouest, est divisé par des haies, au milieu desquelles Cesar eut à combattre les habitans: mais, établies sur une couche végétale plus riche, ces clôtures présentent une superbe et haute végétation, au milieu des plus belles prairies: ce pays méditerranéen, entouré de places fortes et que les armées ont parcouru en tous sens ou civilisé, n'offre d'ailleurs que ce seul sujet de rapprochement avec nos départemens de l'ouest.

L'Aveyron et la Lozere, cette partie du théâtre exploitée par les camisards; mais surtout l'Ecosse et l'Irlande quoique plus montueux que la Vendée militaire, donnent lieu aux mêmes observations géologiques, politiques, agricoles et historiques. La Corse, cet autre pays de guerres civiles, n'a d'intermédiaire, avec la Vendée, eu égard à la nature du sol, que le Limousin, l'Auvergne, l'Aveyron et les plateaux qui dominent St-Tropez: la principauté de Galles et la pointe de Cornwall dont la constitution physique est cellede l'Écosse, sont également habitées par une population qui a la plus grande analogie avec les paysans de l'ouest de la France.

Loin de nous cependant l'idée de poser ce principe général absurde: la guerre civile affectionne les contrées où le sol primitif est resté à nu; de ranger le globe, comme on l'a fait pour l'espèce humaine, sous l'empire d'une invincible fatalité,

qui entraînerait les populations au bien ou au mal, les rendrait prospères ou malheureuses, luttant ainsi contre toutes les influences postérieures à la création: hâtons-nous, au contraire, de reconnaître que toutes les propriétés physiques et morales, qui disposent un pays à une insurrection, ne suffisent pas pour que celle-ci s'y établisse: il faut que la population ait de puissans et impérieux motifs pour se soulever; qu'elle puisse résister, qu'elle communique avec des Etats intéressés à la soutenir, et qu'une grande commotion dans l'ordre politique donne lieu à l'embrasement: d'un autre côté, ces dernières circonstances réunies peuvent faire éclater la guerre civile sur un sol qui n'aurait aucune des propriétes géologiques et physiques énoncées dans cette note; mais alors il serait plus facile d'arrêter les progrès du fléau, de le dompter et de prévenir son retour.

A la vue d'une carte géologique de France, on ne peut se défendre d'imaginer l'existence de rapports entre les variations du sol, les différentes couches intérieures et nos anciennes divisions provinciales : la nature du terrain d'où résultent le système de culture, les mœurs, l'état de société, la richesse et l'importance d'un pays, a donc pu être une des causes déterminantes de l'aglomération des peuples par provinces et états.

Les considérations géologiques ne sont même pas aussi inutiles à la science militaire, qu'on pourrait d'abord le penser.

J'en rapporterai une preuve tirée d'une des dernières et plus célèbres campagnes de Napoléon; de cette belle défense du sol français, en 1814, avec un reste de braves contre l'Europe coalisée: la couche crayeuse de la Champagne, pays de plaine à communications faciles pour les armées, sépare les terrains tertiaires argileux et difficiles

de la Lorraine et de la Bourgogne d'avec ceux de l'île de France: cette zone dont le cercle extérieur est à six journées de marche de la capitale, le cercle intérieur à trois, facilitait les contre-mouvemens de l'élite de l'armée, sous les ordres immédiats de Napoléon, contre les flancs des colonnes ennemies les plus avancées : les défilés qui, sur l'un et l'autre cercle, résultent non-seulement des hauteurs, forêts et rivières, mais encore d'un sol argileux ne laissant pas d'autres communications que les grandes routes, permettaient aux faibles corps des maréchaux de tenir en échec le reste de l'armée coalisée : aussi les affaires de cette courte et mémorable guerre ont-elles eu généralement lieu à Joigny, Troyes, Brienne-le-Château, Méry, Arcis-sur-Aube, Montiérender, Vitry-le-Français, St-Dizier, Rheims et Craonne; à Montargis, Moret, Montereau, Nogent-sur-Seine, Sezanne, Vauchamps, Montmirail, Chateau-Thierry et Soissons; entre ou sur les deux cercles intérieurs et extérieurs.

Rappelons-nous également, qu'en 1792, l'invasion prussienne ne dépassa pas Valmy, autre point de ce cercle extérieur de terrains argileux difficiles, au débouché duquel Attila fut défait.

En 1792, l'opinion générale était que la ligne de l'argonne une fois forcée, les ennemis voleraient à tire d'aîle jusqu'à Paris, à travers les plaines découvertes de la Champagne: on doit à Dumouriez, d'avoir alors sauvé la France en prenant sur sa responsabilité la résolution la plus hardie(1); avec des troupes sans instruction, sans discipline et démoralisées, il exécuta par Grand-Pré et Vienne-le-Château, à travers l'Aire, la Biesme et l'Aisne, dans le pays

<sup>(4)</sup> Napoléon a dit à Sainte-Hélène que malgré son audace ordinaire il n'aurait pas osé prendre sur lui d'occuper la position de Valmy.

le plus difficile, un changement de front face en arrière (1), ayant des rivières à dos et devant lui le grand chemin de Paris qu'il semblait céder aux ennemis : l'événement couronna ce parti généreux : les Prussiens ne purent, même en triplant leurs attelages, déboucher entièrement des fanges de la rive gauche de l'Aisne; leurs communications à travers cette rivière et l'Argonne furent constamment inquiétées par les corps détachés de la droite des Français : enfin la maladie se mit dans leur armée qui bientôt rétrograda sur le Rhin par étapes réglées : aujourd'hui et lors même que ces positions de l'Argone ou de l'Aisne seraient dépassées par une nouvelle invasion, l'armée nationale trouverait encore un grand appui dans cette Champagne, dont Napoléon a si bien su mettre à profit, en 1814, toutes les propriétés stratégiques.

Un officier supérieur.

<sup>(1)</sup> En 1701 le prince Engène dans des circonstances à la vérité bien moins critiques, occupa par un pareil changement de front le camp de Chiari, ayant derrière lui l'Oglio qu'il avait d'abord essayé de défendre contre les Français commandés par Villeroy.

### DU POINTAGE ET DU TIR DE L'ARTILLERIE NAVALE.

|                                                  | (Quatrième article.)                                                                                                                         |                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pouces. 8 — 44 8 — 57 10 — 104 12 — 452          | 36<br>36<br>30<br>24<br>18<br>18<br>6<br>8                                                                                                   | ESPÈCES<br>de<br>Projectiles.                                 |
| Ligner.<br>97 5<br>98<br>420<br>442              | Points.<br>900<br>849<br>784<br>714<br>624<br>546<br>494<br>430<br>270                                                                       | CALIBRES en points er Lienes.                                 |
| 2,9688792<br>8,0769584<br>3,1622065<br>3,1808027 | 3,4497204<br>3,0493853<br>3,0943853<br>3,0943853<br>3,0494758<br>2,9606622<br>2,9026702<br>2,9026702<br>2,98592045<br>2,7989641<br>2,5794453 | LOGARITHMES de 8BD 1 3 d n resilicint mente- nien. En TOISER. |
| 2,9571942<br>8,0620220<br>8,1441044<br>3,1619258 | \$,4032735<br>\$,0788542<br>\$,0454328<br>\$,0060775<br>2,9491933<br>2,8925185<br>2,8925185<br>2,8925185                                     | LOGARITHMES DE                                                |
| 3,2470450<br>3,3548428<br>3,4339252<br>3,4547466 | 3,3930945<br>3,3666750<br>3,352534<br>3,295983<br>3,290144<br>3,1723393<br>3,4399209<br>2,8641214                                            | des de                                                        |
| 8,1646325<br>8,4180561<br>8,0770200<br>8,0681092 | 8,0976546<br>8,1096454<br>8,1263560<br>8,1460354<br>8,4744755<br>8,2028129<br>8,2240221<br>8,3535574<br>8,3619216                            | LOGARITHMES DE                                                |
| 7,8748117<br>7,8282353<br>7,7871991<br>7,7782844 | 7,8076446<br>7,8198248<br>7,8365855<br>7,8365856<br>7,8845547<br>7,9429924<br>7,9342043<br>7,9637363<br>8,0720440                            | ES DE Vm S EN MÈTRES.                                         |
| 3,3194099<br>3,4242377<br>3,5063204<br>3,5241415 | 3,4654899 3,4410699 3,4076480 3,3682930 3,3114090 3,2547342 3,2123158 3,4532459 2,9365163                                                    | LOGARITHMES DE                                                |
| 3,6092307<br>3,7140585<br>3,7961409<br>3,8139625 | 3,7553400<br>3,7308907<br>3,6974688<br>3,6584138<br>3,6012298<br>3,5445550<br>3,5021366<br>3,5430667                                         | $\frac{1}{m  l  e}$ En hètaes.                                |

Tableau des coëfficiens relatifs à la résistance de l'air sur les projectiles de la marine.

J'ai calculé d'abord les coëfficiens newtoniens de ces divers projectiles; ceux des boulets par la formule  $n=\frac{0.03}{64\text{BD}}$ , en mettant pour d sa valeur dans la formule; mais si je mets ensuite pour D sa valeur 7,114, et que j'évalue le calibre B en points, en désignant par b ce calibre, en premier point l'on a  $B=\frac{b}{6\times 1728}$ ; substituant cette valeur et réduisant les fractions, l'on aura  $n=\frac{4.86}{B\times 7.114}$ , ou  $\frac{1}{n}=\frac{7.114}{4.86}$ ; le calcul de  $\frac{1}{n}$  par logarithme sera trèssimple, car le coëfficient de b a pour logarithme 0,1654776. Pour le calcul des coëfficiens newtoniens des bombes et obus, il est plus simple d'employer la formule du coëfficient exprimé par le poids qui est

$$n = \frac{189 \pi B^2 d\rho}{16 P}$$

formule dans laquelle  $\frac{d=0.01}{8}$  et  $\rho=15.120$  liv., poids d'une toise cube d'eau distillée; cette formule, d'après cette valeur, se réduit à  $n=\frac{189 \times B^{\circ}}{160 P}$ ; et si l'on exprime B en lignes. comme on a  $B=\frac{b}{864}$ , b exprimant le nombre de lignes, la formule devient  $n=\frac{189 \times b^{\circ}}{160 \times 864^{\circ} P}$  ( $\pi$  est le rapport de la circonférence ou diamètre.

Le coefficient  $\frac{160 \times 864^3}{189 \pi}$  ayant pour logarithme 5.3035327, on aura pour logarithme -ln = 5.1035237 + lp = 2 lb.

Ayant les coëfficiens newtoniens, on aura facilement le coëfficient rectifié, en y ajoutant la fraction  $\frac{0.03}{1024}$ ; prenant la toise pour unité, ce calcul se fait très-simplement en représentant par C le nombre  $\frac{1}{n}$ , et par K la fraction ci-dessus, dont le logarithme est 5.4668213. On calcule le nombre ck+1, et l'on en conclut lm=l(ck+1)-lc.

On passe facilement des mesures en toises à celles en pieds, en multipliant par 6, et à celles en mètres, en ajoutant à celui du rapport de la toise au mètre 0,2898208.

Mais la première formule du coëfficient newtonien  $n=\frac{0.03}{64\times7.114} \frac{3}{8} \frac{3}{45529.6}$ , en prenant le logarithme de  $\frac{45529.6}{3}$ , qui est 4.1811726, devient par logarithme ln=-4.1811726-lB, et s'applique à toutes les mesures; celle relative aux poids, en prenant le kilogramme pour unité de poids, et le mètre pour unité de mesure, est  $m=\frac{10\pi B^2}{128\rho} + \frac{0.0154}{1024}$ ;  $n=\frac{10\pi B^2}{128\rho}$  et ln=-60100601-lp+2lB.

Dans le tableau précédent les bombes sont désignées par seurs calibres et leurs poids moyens; les logarithmes de  $\frac{\sqrt{m}}{\sqrt{g}}$  sont donnés par leurs complémens arithmétiques; ils servent, ainsi que ceux de  $\frac{1}{mle}$ , aux calculs des portées par les formules suivantes, qui sont les équations des trajectoires; x y exprime la portée horizontale, ou l'abscissey la hauteur ou abaissement du point de chûte, ou l'ordon-

née a l'arc dont la tangente est  $V \sin A \frac{\sqrt{\frac{m}{g}}}{\sqrt{\frac{m}{g}}}$  dans les deux premières, et dont  $V \sin A \frac{\sqrt{\frac{m}{m}}}{\sqrt{\frac{m}{g}}}$  est le sinus dans la troisième.

Portée de la branche ascendante.

(1) 
$$x = \frac{1}{m le} l \left[ 1 + V \cos \Lambda \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{g}} (a - arc(\cos \theta \cos a)) \right]$$

Portée de la branche descendante.

(2) 
$$x = \frac{1}{mle} l \left[ 1 + V \cos A \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{g}} \left( a + arc \left( \cos e^{my} \cos a \right) \right) \right]$$

Portée de la trajectoire au-dessous de l'horizon.

(3) 
$$x = \frac{1}{m le} l \left[ 1 + \frac{V \cos A}{\cos a} \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{g}} \left( arc \left( \cos = e^{my} \cos a \right) - a \right) \right]$$

Dans ces formules A représente l'angle de projection qui est négatif dans la troisième, et V la vitesse initiale.

Ces formules suffisent pour les portées dans les cas ordinaires, car dans le tir au-dessous de l'horizon, la troisième deviendrait illusoire si l'on avait  $V \sin A \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{g}} = 1$ , ou  $\sin A = \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{m}}$ , et elle serait en défaut si  $V \sin A \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{g}}$  était plus grand que l'unité ou  $\sin A > \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{m}}$ ; dans ce cas, il faudrait employer les deux suivantes.

Portée de la trajectoire uniforme,

où 
$$V \sin A = \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{m}}$$
.

(4)  $x = \frac{1}{m l e} l \left[ 1 + \cot A \left( 1 - e^{my} \right) \right]$ 

Portée de la trajectoire retardée,

où 
$$V \sin A > \frac{\sqrt{\frac{c}{g}}}{\sqrt{\frac{m}{m}}}$$
.  
(5)  $x = \frac{1}{mle} l \left[ 1 + \frac{V \cos A}{\cot c} \frac{\sqrt{\frac{m}{m}}}{\sqrt{\frac{c}{g}}} \left( l \cot \frac{1}{a} a - l \cot \frac{1}{a} z \right) \right]$ 

Dans cette dernière formule a=arc cosec =  $V \sin A \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{g}}$  et z=arc (cot= $e^{my}$  cot a.

Dans les trois équations des trajectoires au-dessous de l'horizon, y étant toujours négatif, je l'ai considéré comme positif, pour éviter le changement de signe avec les charges de combat; il y a donc un angle au-dessous de l'horizon auquel et passé lequel les deux dernières formules doivent s'employer. Cet angle est compris entre 20 degrés et demi et 24 degrés pour les canons de 30, de 18 et de 24; il diminue en général avec le calibre, et à mesure que la charge augmente; pour le pierrier, avec la charge au tiers, il est à peu près de 12° 24' 36". Quoique ces cas soient rares, les deux équations précédentes peuvent être appliquées dans le tir des batteries de côte un peu élevées au-dessus du niveau de la mer.

Pour le pierrier, par exemple, supposons une batterie élevée de 20 toises au-dessus du niveau de la mer, où y=20, et supposons à la limite l'angle A de 12° 24' 36",5, dont la cotangente a pour logarithme 0,6574791, je trouve, d'après la formule (4), x=79 toises 972; la ligne de mire parallèle à l'axe, dirigée sous l'angle limite, porterait à 90 toises 888; la dépression horizontale, due à l'inflexion de la trajectoire, ne va pas à 11 toises.

Ainsi pour atteindre, avec une batterie de 120 pieds de hauteur, un but placé à une distance moindre de 88 toises environ, il faudrait employer la formule (5); pour en déduire l'angle de projection, en calculant le point où la ligne de mire parallèle à l'axe atteint la verticale du but, on verra que, d'après le système de Churruca, il faudrait pointer, à 80 toises, à 9 toises environ au-dessus du but.

On déduit facilement de ces équations tous les élémens du tir : je désigne par h la hauteur du point culminant de la trajectoire; par b la distance ou demi-amplitude qui lui correspond; par p la portée ou amplitude horizontale, distance du point où la trajectoire rencontre le plan horizontal mené par le point de départ; par Z l'angle d'arrivée ou de chûte, dont C sera la valeur relative à l'amplitude; par U la vitesse restante, dont M sera la valeur au sommet de la courbe et W la valeur au point de chûte d'amplitude: par t le temps du trajet dont T sera la valeur jusqu'au sommet et D la durée totale de l'amplitude; ensin par L la limite asymptotique des portées. Les expressions de ces élémens, ainsi que ceux des abscisses et ordonnées x et y, se simplifient beaucoup au moyen des arcs auxiliaires a et z qui, dans les deux branches de la trajectoire, ont pour expression

$$= arc \left( \tan g = V \sin A \frac{\sqrt{m}}{V g} \right); a = arc \left( \cos e^{-mh} \right); a = T \sqrt{mg}$$

$$z = arc \left( \cos e^{-mg} \cos a \right); z = arc \left( \cos e^{-m(h-y)} \right);$$

$$z = \pm a \mp (e^{ma} - 1) \tan A \cot a.$$

Le signe + étant relatif à la branche ascendante, et le signe - à la branche descendante, car x et t, plus petits que b et T dans la première, sont plus grands que ces quantités dans la seconde, étant comptés de l'origine du mouvement, et l'on a, pour la branche ascendante,  $z = (T-t)\sqrt{\frac{1}{mg}}$ , et pour la branche descendante, t cot  $\frac{1}{2}$  comp  $z = (t-T)\sqrt{\frac{1}{mg}}$ .

| ELEMENS<br>DU TIR. | 1. BRANGHE ASCENDÁNTE.                                                     | 2. BRANCHE DESCENDANTE.                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portée.            | $x=\frac{1}{m l e} l \left[1+(a-z) \tan a \cot \Lambda\right]$             | $x = \frac{1}{mle} \left( \left[ 1 + (a + z \tan a \cot A) \right] \right)$                                 |
|                    | $b = \frac{1}{m l c} l \left[ 1 + a \tan a \cot A \right]$                 | $p = \frac{1}{m l e} l \left[ 1 + s a \tan a \cot A \right]$                                                |
| Asymptote          | Asymptote $L = \frac{1}{m \ell} \ell [1 - (\cdot, \pi - a) \tan a \cot A]$ | $L = \frac{1}{mle} t \left[ 1 + (a + 1/2 \pi) \tan \alpha \cot A \right]$                                   |
| Hauteur.           | $y=h-\frac{1}{m!e}l \sec z$                                                | $T=h-\frac{1}{mle}l\sec z$                                                                                  |
|                    | $h=\frac{1}{mf\rho}$ $l$ 8cc $a$                                           | y==0                                                                                                        |
| Angle.             | Tang $Z=e^{mx}$ tang A cot a tang z $Z=0$ , $\gamma=h$                     | Tang $\mathbf{Z} = e^{mx}$ tang A cot a tang z<br>Tang $\mathbf{C} = e^{my}$ tang A                         |
| Vitessē.           | U stang z                                                                  | $\frac{V}{V} = \frac{S}{\sin z}$                                                                            |
|                    | M=V 206 A e-mb                                                             | $W = V \sin A \cos a$ $W = \sin C$                                                                          |
| Durée.             | $\frac{a-z}{\sqrt{\frac{z}{mg}}}$                                          | $\lim_{t \to a+l \text{ cot } 1/c \text{ comp } x} \int_{V} \frac{a+l \text{ cot } 1/c \text{ comp } x}{V}$ |
|                    | $T = \frac{a}{\sqrt{mg}}$                                                  | $D = \frac{a + t \cot \sqrt{comp  a}}{\sqrt{mg}}$                                                           |

Trajectoires ordinaires ou accélérées au-dessous de l'horizon,

| ÉLÉMENS<br>du tir. | 1. TRAJECTOIRE HORIZONTALE A==0                                                              | 2. TRAJECTOIRE INCLINER V ein A < V &                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portée.            | $x = \frac{1}{m^{\ell}} \ell \left( 1 + z \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{s}} \right)$                 | $x = \frac{1}{m^2 c} \ell \left[ 1 + (z - a) \tan a \cot A \right]$                                                           |
| Asymptote          | Asymptote $L = \frac{1}{m l e} l \left( 1 + \frac{l}{l} \pi \frac{l}{l} \frac{m}{s} \right)$ | $L = \frac{1}{mle} l[1 + (/ a) \tan a \cot \Lambda]$                                                                          |
| Hauteur.           | $h = \frac{1}{mle} l \sec z$                                                                 | $y=\frac{1}{mle}(l\sec z-l\sec a)$                                                                                            |
| Angle.             | $TangZ=e^{mx}tangz\frac{\sqrt{s}}{\sqrt{s}}$                                                 | Tang $Z == e^{mx}$ tang A cot a tang z                                                                                        |
| Vitesse.           | $U = \frac{V}{V} = \sin z$                                                                   | $\frac{\sqrt{s}}{\sqrt{s}} \sin \frac{s}{\sqrt{s}}$                                                                           |
| Durée.             | $T = \frac{l \cot \frac{1}{l} \operatorname{comp} z}{V_{mg}}$                                | $T = \frac{1}{\sqrt{m_g}} \left( l \cot \frac{1}{2} \operatorname{comp} z - l \cot \frac{1}{2} \operatorname{comp} a \right)$ |

Les arcs auxiliaires de ces deux trajectoires ont les expressions suivantes:

Trajectoire horizontale, 
$$z=arc(\cos(-m))$$
;  $z=(e^{ms}-1)\frac{\sqrt{s}}{\sqrt{\sqrt{s}}}$ ;  $l\cot(\sqrt{c}\cos(2s+1)\sqrt{s})$ .

Trajectoire inclinée  $a=arc(\sin(-v)\sin(\sqrt{s}))$ ;  $z=arc(\cos(-v)\cos(s))$ ;  $z=a+(e^{ms}-1)$ 

Cette courhe a un sommet virtual au-desaus de l'handann rénondant à . . . . . . . . . . . . . . . . lang A cota; lcot, compz == lcot, compa + tVm.

| DU TIR.  | * 7                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Portée.  | $x = \frac{1}{m \ell} \ell \left[ 1 + \cot A \sec a (\ell \cot \gamma_s a - \ell \cot + \gamma_s z) \right] x = \frac{1}{m \ell e} \ell \left[ 1 + \cot A \left( 1 - e^{-m y} \right) \right]$ | $x = \frac{1}{mle} \left( \left[ 1 + \cot A \left( 1 - e^{-my} \right) \right] \right)$ |
| mptote   | l cot 1/2 a]                                                                                                                                                                                   | $L = \frac{1}{mle} l(1 + \cot A)$                                                       |
| Hauteur. | $h = \frac{1}{m l e} l \cot a - l \cot z$                                                                                                                                                      | $y = \frac{-1}{mle} l \begin{bmatrix} 1 - (e^{ms} - 1) \tan A \end{bmatrix}$            |
| Angle.   | $\operatorname{Tang} Z == e^{m z} 	ang A \cos a \sec z$                                                                                                                                        | Tang $\mathbf{Z} =$ ems emy tang A                                                      |
| Vitesse. | $0 = \frac{V}{V} = \frac{\cos c z}{\sin Z}$                                                                                                                                                    | $U = \frac{\sqrt{s}}{\sqrt{m} \sin Z}$                                                  |
| Durée.   | $T = \frac{1}{\sqrt{m_S}} (l \cot i' \cdot \operatorname{comp} z - l \cot i' \cdot \operatorname{comp} a) T = y \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{s}}$                                                     | $T = y \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{g}}$                                                       |

a = arc (cosec =  $V \sin A \frac{V_m}{V_g}$ ); z = arc (cot =  $e^{-my}$  cot a);  $l \cot \frac{1}{2} z = l \cot \frac{1}{2} a - (e^{mx} - 1) \cos a$ les arcs auxiliaires de la première de ces trajectoires ont les expressions suivantes (1):

RAVALE.

tang A

(4) Ces formules sont conformes a celles que j'si données dans le tome vingt-cinq du journal; mais comme il s'y était glisse quelques fautes d'impression et des erreurs j' 'ai pense qu'il convensit de les rectifier en présentant des tableaux plus complète et plus simples que les premiers.

 $l \cot \frac{1}{2} \cosh \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \frac{1}{2} \cot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \cot \frac{1}{2$ 

On voit, d'après ces équations, qu'il n'y a que quatre trajectoires réellement différentes; la trajectoire ascendante, la trajectoire accélérée, la trajectoire retardée et la trajectoire uniforme. La trajectoire accélérée, a son équation rapportée à un point extérieur dans la branche descendante, et à son sommet dans la trajectoire horizontale. Toutes ces courbes ont des asymptotes réelles, excepté la trajectoire ascendante qui peut avoir une asymptote virtuelle répondant à une abscisse négative, si la quantité sous le logarithme ne devient pas nulle ou négative.

On peut, au moyen de ces formules, résoudre tous les problèmes de ballistique dans lesquels, connaissant trois élémens du tir, on veut déterminer tous les autres. Il suffira de substituer aux arcs auxiliaires une de leurs diverses expressions, ou de résoudre quelques équations numériques transcendantes, comme je l'ai fait pour la recherche des vitesses initiales et le calcul des angles de mire.

Dans le tir sous de petits angles, on peut, sans erreur sensible, prendre, au lieu de la vitesse restante U, sa composante horizontale X qui se déduit facilement de U, ainsi que la composante verticale Y, car on a X=UcosZ et Y=UcosZ. D'après cette substitution, on trouvera, pour les quatre trajectoires désignées par leurs numéros:

(4) 
$$X = V \cos A e^{inx}$$
 (2)  $X = V \cos A e^{inx} \cos z$ 

$$Y = \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{m}} \tan g z \qquad Y = \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{m}} \sin z$$
(3)  $X = V \cos A e^{inx} \cot z$  (4)  $X = V \cos A e^{-in(x+y)}$ 

$$Y = \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{m}} \csc z \qquad Y = \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{m}}$$

La considération des premières vitesses est utile pour le

tir du canon sous de petits angles, et celles des secondes pour le tir des mortiers et les feux verticaux.

#### De l'emploi des équations de la trajectoire.

Si l'on demande la portée, connaissant l'angle de prejection et la hauteur du but, le problème est susceptible de deux solutions; car on peut employer les deux équations de la trajectoire ascendante et de la frajectoire descendante; cependant, si la portée est déterminée par la chûte du boulet, elle appartient à la branche descendante; si su contraire c'est par la rencontre du boulet dans son ascension, elle est dominée par la branche ascendante.

Si l'on demande la hauteur, connaissant la portée et l'angle de projection, si cette portée est moindre que la demi-amplitude horizontale b, il faut employer l'équation de la trajectoire ascendante, et si elle est plus grande, celle de la trajectoire descendante; si elle était égale, ce serait le sommet commun des deux branches.

Si l'on demande l'angle de projection, et si le but est au-dessus de l'horizon, le problème est susceptible de deux solutions qui dépendront des ideux branches, ou toutes deux de la branche descendante; l'une donnera un angle de tir direct et l'autre un angle de tir élevé convenable pour les feux verticaux, si le but est au-dessous de l'horizon; si son abaissement est moindre que celui du tir horizontal répondant à la portée connue, on le cherchera par l'équation de la branche descendante; mais s'il est plus grand, on emploiera l'équation de la trajectoire sous l'horizon; on aura aussi une solution par la branche descendante relative aux feux verticaux.

Détermination des buts en blanc et des portées des canons de la marine.

Je présenterai, pour exemple de l'application de mes formules, la détermination du but en blanc naturel du canon de 30 long tiré avec la charge au tiers; l'angle de mire étant de 1° 34′ 4′, et la vitesse de 202 toises 81, comme je l'ai trouvée, et la portée de la pièce de 30 court, nouveau modèle de la seconde batterie, tirée sous son angle de mire naturel de 2° 25′ 49′, le point de chûte se trouvant à deux toises, au-dessous de la bouche de la pièce, je représente par r le produit sous le logarithme qui équivaut à  $e^{mp}$  —); par n le nombre de secondes de la somme des arcs 2 a ou a+r; et par c la longueur de l'arc d'une seconde; mes formules seront:

tang 
$$a = l \, V + l \frac{\sqrt{m}}{s} + l \sin A$$
;  $lz = l \cos a + l \, n \, y \, l \, e$ ;  $lr = lp \frac{\sqrt{m}}{s} + l \cos A + lc + ln$ ;  $lp = ll \, (1+r) - lm \, le$ ; et je désignerai, pour abréger, par  $u$  le nombre abstrait

et je désignerai, pour abréger, par u le nombre abstrait  $V^{\frac{m}{m}}$ . Voici le type du calcul.

### Portée de but en blanc du 30 long.

|                                                                                                                     | كبرين فيستحدث المستحدث المستحد |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CALCUL DE a. $l V = 2,3070892$ $l V = \frac{\sqrt{m}}{s} = 8,1096451$ $l \sin A = 8,4371077$ $l \tan a = 8,8538420$ | VALEUR DES ARCS.  — 2 a == 2° 10′ 14′,4  == 490′ 14′,4  n == 2914,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| $a = 40^{\circ} 5' 7', 2$                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ·                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| CALCUL DR 7.                                                                                                        | CALCUL DE p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| -                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| - $l u == 0,4167353$                                                                                                | $ \frac{l(1+r) = 0,1373984}{ }$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| $\begin{array}{c} - \\ lu = 0,4167353 \\ l\cos A = 9,9998356 \end{array}$                                           | $\frac{l(1+r) = 0,1373984}{ll(1+r) = 9,1379848}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| $\begin{array}{c} - \\ l u = 0,4167353 \\ l \cos A = 9,9998356 \\ l c = 4,6855749 \end{array}$                      | $ \frac{l(1+r) = 0,1373984}{ }$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| $\begin{array}{c} - \\ lu = 0,4167353 \\ l\cos A = 9,9998356 \end{array}$                                           | l(1+r) = 0.1373984 $l(1+r) = 9.1379848$ $-lmle = 3.4410699$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| $l u = 0,4167353$ $l \cos A = 9,9998356$ $l c = 4,6855749$ $l n = 4,4685600$                                        | $ \frac{l(1+r) = 0,1373984}{ll(1+r) = 9,1379848} \\ -lm le = 3,4410699} \\ lp = 2,5790547$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| $l u = 0,4167353$ $l \cos A = 9,9998356$ $l c = 4,6855749$ $l n = 4,4685600$ $l r = 9,5707061$                      | l(1+r) = 0.1373984 $l(1+r) = 9.1379848$ $-lmle = 3.4410699$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| $l u = 0,4167353$ $l \cos A = 9,9998356$ $l c = 4,6855749$ $l n = 4,4685600$                                        | $-\frac{l(1+r) = 0,1373984}{ll(1+r) = 9,1379848} - lm le = 3,4410699}{lp = 2,5790547}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

Quant à la portée de la pièce de 30 court sons l'angle de mire 2° 26' 49', au niveau de la mer, on aura y = -2, et  $l \cos z = l \cos a - 2mle$ ; voici le type du calcul pour la charge au quart et la vitesse correspondante de 192 toises, qui donne lV = 2,2842105, et lu = 0.3938556.

Portée du 30 court de la seconde batterie, sous l'angle de mire naturel.

| CALCUL DE $a$ . $lu = 0.3938556$ $l \sin a = 8.6303694$                                                         | CALGUL DE $z$ .                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | $ \begin{array}{c} l\cos z = 9,9968613 \\ z = 6.52'48',5 \\ \hline n = 46497,5 \end{array} $         |
| CALCUL DE F.                                                                                                    | CALCUL DE p.                                                                                         |
| l tang a = 9,0242250 $l cot A = 1,3692344$ $l c = 4,6855749$ $l n = 4,6674296$ $l r = 9,7464639$ $r = 1,557781$ | $-\frac{l(1+r) = 0,1925065}{ll(1+r) = 9,2844454}$ $-lmle = 3,4410699$ $lp = 2,7255153$ $p = 531,515$ |

Ces deux parties ne sont pas précisément ce que l'on entend ordinairement par portée de but en blanc naturel. Ce but en blanc étant le point où la trajectoire rencontre pour la seconde fois la ligne de mire supposée horizontale, la première portée est l'amplitude horizontale sons l'angle de mire, que je désignerai sons le nom de but en blanc primitif; le but en blanc naturel sera alors un but en blanc se-

conugre supérieur donné par l'intersection de la trajectoire, par une parallèle à l'horizontale du point de départ, au-dessus de cette ligne; les portées sous l'angle de mire de la première et seconde batterie, rapportées au niveau de la mer, seront des buts en blanc secondaires inférieurs; ils seront uniques, tandis que les supérieurs seront doubles. Le premier point où la ligne de mire coupe la trajectoire, et qui diffère peu de son intersection avec l'axe est un but en blanc supérieur horizontal, appartenant à la branche ascendante de la trajectoire; il est donné non par la châte, mais par l'ascension du boulet. J'ai pensé que, pour mettre de l'uniformité dans ces divers buts en blanc, il était préférable de calculer les buts en blanc primitifs ou amplitudes horizontales. Les buts en blanc naturels, donnés par une ligne de mire distante de 10 à 11 pouces au plus du point de départ du boulet, n'en diffèrent que de 4 à 5 toises. Pour le 30 long, à la charge au quart, le but en blanc primitif est de 346 toises 44, et le but en blanc naturel de 341 toises 404; pour le 50 court, à la même charge, le but en blanc primitif est de 503 toises 115, et le but en blanc naturel de 496 toises 366. On verra de même que les buts en blanc de la seconde batterie différent de 30 à 40 toises des buts en blanc primities, et ceux des premières de no à 15 toises. Le but en blanc primitif du 30 long est de 379 toises 36; celui de la première batterie de 403 toises 75, et celui de la seconde de 425 toises 06. Ces buts en blanc étant plus faciles à mesurer et à apprécier à la mer, sont, sous ce rapport, utiles à considérer; ils diffèrent d'autant plus des buts en blanc primitifs que l'angle de mire est plus grand, la vitesse plus petite et le calibre plus petit; car la résistance de l'air étant plus grande, l'angle de chate est plus grand.

Voici le tableau des buts en blanc primitifs des pièces de la marine calculés pour les charges de combat, avec les angles de mire correspondans.

Table des portées de but en blanc des pièces de la marine.

| rion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANGLES                                                                                                                      |                                                                                  | R G E                                                                                     | CHA                                                                       | R G E       | PIÈCES                                                                                                                          | ANGLES                                                       | CHA                                                  | R G E                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DÉSIGNATION<br>DES PROSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PE MIRE.                                                                                                                    | Toises.                                                                          | Heire.                                                                                    | Toisea                                                                    | Mètres.     | CHANGRÉM.                                                                                                                       | DE MIRE.                                                     | Toises.                                              | Mètres.                                       |
| 36 30 long. 30 court. 24 long. 24 court. 18 long. 18 court. 12 leng. 13 court. 25 leng. 14 court. 26 leng. 27 leng. 28 leng. 28 leng. 29 leng. 20 l | 1 34 4<br>1 34 4<br>2 6 49<br>1 30 37<br>2 19 17<br>1 31 37<br>2 4 58<br>1 26 55<br>1 36 17<br>1 11 11<br>1 18 4<br>1 27 34 | 371<br>379<br>547<br>361<br>513<br>362<br>468<br>332<br>374<br>281<br>383<br>286 | 723<br>799<br>1,068<br>904<br>909<br>705<br>912<br>647<br>730<br>547<br>730<br>543<br>533 | 338<br>346<br>563<br>324<br>474<br>332<br>421<br>309<br>344<br>257<br>284 | 8s 1<br>6o3 | Can. Psishams 80<br>Carenade 36.<br>Gennade 30.<br>Carenade 30.<br>Carenade 24.<br>Carenade 18.<br>Carenade 19.<br>Espingole 2. | 1 51 ° 5 40 8 3 10 a 5 40 10 5 49 45 3 49 45 3 47 29 a 14 46 | 375<br>493<br>324<br>500<br>491<br>491<br>461<br>262 | 731<br>961<br>972<br>976<br>958<br>957<br>898 |

On a fait jusqu'à ce jour diverses épreuves pour déterminer les portées de but en blanc des canons; mais comme il n'est guère possible de l'avoir directement, sur un plan de niveau avec l'axe ou avec la ligne de mire, on s'est avisé, d'après les principes de Lombard, de compter la portée obtenue comme résultant d'un angle de projection égal à la somme de l'angle de mire et de l'angle au but, ordinairement situé au-dessous du niveau de la batterie; mais l'on obtient par là une portée trop courte, et sous un angle qui n'est plus l'angle de mire, et d'où l'on ne peut exactement déduire le but en blanc. Il faudrait rigoureusement calculer la vitesse d'après la portée, et ensuite le but en blanc d'après la vitesse; mais on peut y parvenir d'un manière suffisamment exacte, au moyen d'une formule simple qui dispense du calcul de la vitesse : elle donne, pour les

petits angles de projection, la portée à un centième près, A désignant l'angle de projection, q la portée, y la dépression du boulet ou son ordonnée négative, si je désigne par u les quantités  $\frac{e^{mx}-1}{m}$ , répondant à chaque abscisse

de la trajectoire, et par q la quantité  $\frac{e^{mp}-1}{m}$  relative à la portée de but en blanc, le rapport entre u et y sera représenté par une parabole dont l'amplitude q est donnée par la formule

$$q = \frac{u \tan A}{\tan A + b}$$

dans laquelle b représente la tangente de l'angle au but  $\frac{u}{y}$ ; ayant ainsi q, l'on aura p par la formule  $p = \frac{1}{mle}l$  (1 + mq; u sera connu d'après la portée x dont l'ordonnée est -y; si y était positif, on mettrait dans la formule -b au lieu de +b.

Si l'on ne connaissait pas l'angle A, mais deux points de la trajectoire dont les coordonnées seront x'et x, y'et y, comme cela a lieu lorsqu'on emploie la planchette de Lombard ou des filets, pour avoir divers points de la trajectoire, comme l'a fait le colonel Scheer de Lionastre aux épreuves de Delft, en 1823 et 24, l'on aura q par la formule

$$q = \frac{ub' - u'b}{b' - b} = u + \frac{(u - u')b}{b' - b}$$

dans les cas ordinaires, ou y est négatif et par conséquent b; les formules sont

$$q = \frac{u b' + u'b}{b' + b} = u - \frac{(u - u') b}{b' + b}$$

Et lorsqu'on tire avec l'axe horizontal, il arrive parfois

que y' et par suite b' est négatif; dans ce cas la portée serait négative et l'angle de départ serait l'angle de chûte d'une trajectoire dont la vitesse initiale serait plus grande que celle du boulet.

Pour les angles de projection plus considérables, il conviendrait d'employer les formules générales et de calculer les vitesses initiales pour en déduire les amplitudes; car pour de petits angles, on peut faire abstraction de la résistance de l'air dans le sens vertical, vu que la composante verticale de la vitesse étant très-petite, le boulet s'élève au sommet de la trajectoire, à peu près comme dans le vide. On voit par là comment les formules de Lombard, fondées sur cette hypothèse, et faisant en outre abstraction de la courbure de la trajectoire sont vicieuses même pour des angles supérieurs à un degré.

Détermination des ritesses initiales des bouches à feu de la marine.

Je présenterai pour exemple la recherche de la vitesse initiale du 24 avec la charge au tiers, d'après les épreuves faites à Brest le s6 août 1824 à bord du vaisseau le Pacificateur, la portée moyenne sous trois coups sous l'angle de 15° fut de 180 toises, l'axe de la pièce étant élevée de 11 pieds et demi au dessus du niveau de la mer. En suivant la marche que j'ai indiquée, (t. 1 du bulletin p. 21) j'obtiendrai une première valeur approchée, en supposant les arcs a et z égaux à tang r, ce qui donne  $V^2 = \frac{3 \ r}{\sin 2 \ A}$  je substituerai cette vitesse dans la formule pour en obtenir une seconde; mais j'ai vu que l'on pouvait simplifier le calcul et le rendre plus expéditif en calculant la vitesse propor-

tionnelle d'après le rapport des racines des valeurs de r dérduites de la vitesse et celle déduite de la portée p, c'est-à-dire  $r = e^{mp} - i$ ; la méthode qué j'avais employée revenait à ce rapport, puisque je prenais une movenne entre une vitesse V

et la vitesse déduite qui valait  $\frac{\mathbf{V}'\mathbf{r}}{\mathbf{r}'}$  ce qui me donnait  $\mathbf{V} = \frac{\mathbf{V}'\mathbf{r}}{\mathbf{V}'\mathbf{r}'}$ 

voici le type du calcul où je désigne par V la vitesse approchée et par r' la fonction cu cos An ou c tang a cot An, je calcule d'abord r d'après la portée p = 1580, qui me donne l p + lm le = 9,7310091 et le = -0,6180293; et r = -3,14982.

Calcul de la vitesse du 24 d'après la portée sous l'angle de 150.

| CALCUL DE V'. $lr = 0,4982858$ $l = \frac{3}{m} = 3,7472880$ $l \sec 2 A = 0,3010300$ $l V'^2 = 4,5466038$ $l V' = 2,2733019$               | CALCUL DR a. $l V' = 2,2733019$ $l \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{g}} = 8,1263560$ $l \sin A = 9,4129962$ $l \tan a = 9,8126541$ $a = 33^{\circ} \text{ o' } 30'$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALCUL DR z.  -myle = 9,9992340 $l\cos a = 9,9235506$ $l\cos z = 9,9277844$ $z = 33^{\circ} 9' 48'$ $a+z = 66^{\circ} 10' 18'$ $n = 238218$ | CALCUL DR $r'$ . $lu = 0.3996579$ $l\cos A = 9.9849438$ $lc = 4.6855749$ $ln = 5.3709746$ $lr' = 0.441512$                                               |

Dans ce calcul  $y = \frac{93^{\circ}}{12}$  et j'ai calculé le vou my le de la

même manière que  $l \in \mathbb{Z}$ . Les coëfficiens lmle et  $l \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{g}}$  qui entrent dans ces calculs se trouvent dans la table que j'ai donnée des coëfficiens de la résistance la somme des arcs a + z = n e me donne la valeur de l r'; et pour avoir la vitesse approchée V d'après le rapport des racines de r et r', il me suffit d'ajouter à l'V' la demi-différence des logarithmes lr-lr'=571346, c'est-à-dire 285671, ce qui me donne lV = 2,3018692, je calcule d'après cette vitesse la fonction r' et je trouve l r' = 0,4979627 dont la demi-différence avec lr est 1615 que j'ajoute à lV'=2,3018692, ce qui me donne IV=2,3020307 valeur qui est déjà suffisamment approchée comme on peut s'en assurer en observant que toutes les vitesses ainsi calculées d'après le rapport de vites ainsi calculées d'après ainsi calculées d'après ainsi calculées ainsi c sont plus petites que la véritable, tandis que celles calculées d'après le rapport de r à r' sont plus grandes; ainsi en ajoutant à l V' la différence totale 3231, j'ai une autre vitesse dont le logarithme est 2,3026922 qui donne V = 200536 valeur trop grande, tandis que l v = 2.3020307 donne V = 280,461 valeur trop petite; la différence de ces valeurs est 0,075: ce qui indique que la vitesse est approchée à 0,037 près, on pourrait continuer l'approximation, qui, comme on voit, est assez rapide.

# Loi approximative des vitesses et des portées.

Si nous considérons la fonction  $r = e^{m\rho} - 1$ , on verra qu'elle croit dans un rapport plus grand que la vitesse et plus petit que son quarré, mais le rapport varie suivant l'angle de projection, pour les petits angles il se rapproche

de celui des quarrés, et pour les moyens du rapport simple des vitesses; mais si l'on passe des rapports de  $r = m \rho$  $+\frac{m^3 p^3}{a}$  + etc. a celui des portees p, le rapport est un peu moindre; pour les petits angles, il n'est guère inférieur à celui des quarrés; pour les angles de 2 ou 3 dégrés, c'est à peu près celui des puissances  $\frac{3}{2}$  des vitesses, à 450 le rapport est au contraire celui des puissances-2; mais il diminue avec les calibres ou à mesure que la résistance augmente; pour nos pierriers d'une livre le rapport sous 15° serait celui des puissances  $\frac{2}{3}$  et sous 45° à peu près celui des racines quarrées, ceci explique la loi approximative indiquée par Hutton, (nouvelles expériences d'artillerie traduites par Villantroys p. 169 de la proportionnalité des portées aux racines quarrées des vitesses d'après quelques épreuves faites sous des angles de 15° et de 45° avec des boulets d'une livre); on conçoit que pour ces projectiles, la résistance étant plus grande et la vitesse à peu près la même que pour les gros calibres, le rapport des portées aux vitesses doit être moindre; mais il ne faut pas généraliser une loi bonne pour les petits calibres en l'étendant aux grands. Toutes ces lois empyriques ne peuvent qu'induire en erreur.

Détermination des angles de mire et des hausses des canons de la marine.

Je prendrai pour exemple le calcul des angles de mire et degrés de hausse des pièces de 18 pour des portées croissant par intervalles de demi-encâblures, je calculerai pour N. 15., 2° SÉRIE. T. 5. MARS 1834.

chaque distance de 50 à 600 toises la fonction  $e_{mx} - 1$  que j'ai désignée par r en retranchant l'unité du nombre dont le logarithme du logarithme est lx + l - m le et le logarithme m + le, pour les trois premières demi-encâblures, l'angle étant très petit en le considérant comme égal à sa tangente, j'exprimerai la valeur de r par la formule  $r = 2 \text{ V} \cdot \sin A \cos A \cdot \frac{m}{3} = \frac{m}{3} \text{ V}^2 \sin 2 \text{ A}$  d'où je tire par logarithmes  $l \sin 2 \text{ A} = l \cdot r - l \cdot \frac{m}{3} \text{ V}^2$  ou  $l \cdot r - 2 l \cdot a$ ; Voici le type du calcul pour la charge au quart et la pièce de 18 pour la quelle V = 192 toises environ et  $l \cdot V = 2,2842105$ , en commençant par  $p = 50^{\circ}$ , qui donne  $l \cdot r = 8,703652$ .

Je calcule ainsi les angles pour  $50^{\circ}$ ,  $100^{\circ}$  et  $150^{\circ}$  que je trouve successivement de  $11^{\circ}$   $58^{\circ}$ ,  $24^{\circ}$   $34^{\circ}$  et  $37^{\circ}$   $47^{\circ}$ , les différences successives sont  $12^{\circ}$   $56^{\circ}$  et  $13^{\circ}$   $13^{\circ}$  dont la différence qui est une différence seconde est  $37^{\circ}$ ; en supposant constantes ces différences qui croissent peu, la différence première suivante serait  $13^{\circ}$   $50^{\circ}$  et l'angle  $51^{\circ}$   $37^{\circ}$ ; j'emploierai pour avoir la valeur exacte de cet angle la valeur de n nombre de secondes de l'angle a tirée de l'équation  $r = 2 c u \cos A n$ ; comme je l'ai expliqué (tom. 24 p. 30); le formules logarithmiques seront  $l = lr - l = 4 cu + l \sec A$ ,  $l \sin A = l \tan a l + l \cos a$ ,  $l \sin A = l \tan a l \cos a$ , et je calculerai  $l \sin A = l \cos a l$ .

Calcul de l'angle de mire de but en blanc horizontal de la pièce de 18 pour ane distance de deux encâblures.

| CALCUL DE r. $l 200 = 2,3010300$ $lmle = 6,6317070$ $l 200 m le = 8,9327370$ $200 m le = 0,0856519$ $r = 0,218013$ | CALCUL DE N ET a. $lr = 9,3384824$ $-l 2 c u = 4,5831533$ $l \sec A = 495$ $ln = 3,9216852$ $n = 8350; a = 2°19′10′$ |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CALCUL DE A.  Lang A = 8,6074987  — lu = 9,5697582  Lsin A = 8,1772569  A = 51'42'                                 |                                                                                                                      |  |  |

On opérera de même pour les distances suivantes en rectifiant les angles d'après leurs valeurs approchées; l'on pourrait même les évaluer ainsi sans calcul d'après les quatre premiers dont la différence troisième est 5' en supposant ces différences constantes vu qu'elles diffèrent très peu; la différence première est ici 13' 55' et la différence seconde de 42'.

#### Calcul des hausses.

Ayant trouvé les angles de mire du but en blanc horizontal on aura les hausses en multipliant les tangentes de ces angles par les distances des points de mire dont j'ai donné la table. C'est ainsi que je les ai calculées pour la charge au quart, j'en ai déduit les angles de mire et les hausses de la charge au tiers en multipliant les tangentes de ces angles par o, 9 rapport inverse des quarrés des vitesses au tiers et au quart, et les hausses également, pour de petits angles: les angles de mire calculés ainsi ne diffèrent presque pas de ceux que l'on obtiendrait directement, ces hausses suffiront pour des distances ordinaires et des hauteurs ou abaissemens du but peu considérables en augmentant la hausse d'environ 3 points par toise d'abaissement et la diminuant de la même quantité par toise d'élevation; pour des hausses rapportées au fronteau, la correction serait double à peu près si les hausses étaient rapportées à la volée; voici la démonstration de cette règle, d'après les formules d'approximation que j'ai données (tome 26 p. 35) on a pour l'angle de but en blanc relatif à une hauteur y

tang 
$$A = \frac{r g}{rm} \rho^2 \cos^2 A + \frac{m y}{r}$$

La première partie de la valeur de tang A est l'angle de mire que l'equel y=o; pour une valeur donnée de y; l'angle de mire devrait être tang (A-B), B désignant l'angle au but dont la tangente est  $\frac{y}{x}$ : mais pour les petits angles où  $\cos A$  ne diffère pas de l'unité et tang (A-B) de tang A tang B ou tang A , la correction sera  $\frac{m}{r}$   $\frac{y}{x}$ 

et comme  $r = e^{mx} - 1 = 1 + mx + \frac{mx^a}{2} + \text{etc.}$ , en développant cette différence, on la trouve égale à  $-\frac{1}{2}my + \frac{1}{12}m^axy$  ou  $-\frac{1}{2}my$  ( $1 - \frac{1}{6}mx$ ); pour les petites distances on peut négliger le terme  $+\frac{1}{12}m^axy$ , ce sera donc—  $\frac{1}{2}my$  pour les hauteurs au-dessus de l'horizon et  $\frac{1}{2}my$ ,
pour les hauteurs au dessous et par toise  $\frac{1}{2}m$  pour la correction de la tangente de l'angle; et comme pour les divers
calibres à mesure que la résistance augmente, la distance
de mire diminue, la correction diffèrera peu de trois points
par toise.

ROCHE.

(La suite à un prochain numéro.)

### **EXAMEN COMPARATIF**

**LES** 

## PUSILS ROBERT BY LEFAUCHRUZ.

( Voir la planche 6. )

## Rapport

Fait à la commission spéciale chargée de cet examen par M. le marquis DE CHAMBRAN, maréchal-de-camp d'artillerie, membre de l'académie royale des sciences et belles-lettres de Prusse.

#### Messieurs,

Le rapport que j'ai l'honneur de mettre sous vos yeux, étant destiné à avoir de la publicité, il m'a paru nécessaire de le faire précéder d'une description du fusil Robert et du fusil Le faucheux.

### DESCRIPTION DU FUSIL ROBERT.

M. Robert a inventé son fusil en avril 1831. Il ne le destina d'abord qu'à la guerre, aussi ne fut-ce qu'en juin 1833 qu'il mit dans le commerce un fusil de chasse construit d'a-

près le même système. Le fusil Robert est du nombre de ceux desquels on dit qu'ils se chargent par la culasse, parce qu'on y place immédiatement la charge dans le tonnerre, sans l'introduire par la bouche du canon,

Une pièce de culasse mobile, qui suit le concours supérieur de la poignée, tourne sur des tourillons forgés en même temps que le canon; elle découvre la tranche postérieure de ce canon lorsqu'on la lève, et la recouvre lorsqu'on la baisse.

La pièce de culasse étant levée, la cartouche se place dans une chambre d'un diamètre plus fort que celui du canon, ainsi la balle sort forcée. Cette cartouche a un diamètre un peu moindre que celui de la chambre, afin que l'encrassement résultant d'un tir prolongé n'empêche point de l'y introduire.

A la partie de la cartouche qui contient la poudre est fixé un tube en cuivre de la grosseur d'une petite paille, qui est rempli de poudre fulminante, et qui dépasse la cartouche d'environ un centimètre. Ce tube sert d'amorce; la partie qui dépasse la cartouche reste en dehors de la chambre, et se trouve enveloppée par la pièce de culasse lorsque celle-ci est fermée. Pour communiquer le feu à la charge, un petit marteau, logé dans l'intérieur du bois, frappe la partie du tube qui sort de la chambre contre la pièce de culasse, et la poudre fulminante qu'il contient s'enflamme par cette percussion.

Le marteau dont on vient de parler se trouve à l'extrémité d'un ressort plus grand que celui de la platine des armes ordinaires, et qui est fixée sur l'écusson; ces deux pièces composent toute la platine.

La pièce de culasse a, au-dessous du canon, un prolongement terminé par un galet au moyen duquel elle agit comme ressort-marteau, lorsqu'on la lève pour ouvrir le canon, et le met à l'armé. Le fusil se trouve donc armé par la manœuvre même qui sert à le charger, et aussitôt que la culasse est abaissée, on peut le faire partir en appuyant le doigt sur la gachette.

Pour désarmer, on lève d'abord la pièce de culasse jusqu'à ce que le galet qui termine le levier fixé au bout de cette pièce touche au ressort-marteau, et l'on appuie ensuite sur la détente; alors le ressort-marteau, abandonné par la gachette, et contenu par le levier, se détend lentement.

La sous-garde est percée d'une ouverture destinée à laisser passer 1° le gaz provenant de la partie de l'amorce qui est en dehors de la chambre, ainsi que ceux qui s'échappent par la lumière et les joints: 2° la crasse et le résidu de l'amorce et de la cartouche; 3° un index qui fait corps avec le ressortmarteau, prend naissance à la partie inférieure de ce ressort et indique, en faisant saillie à travers l'écusson, quand le fusil est armé.

La partie intérieure du bois, qui est creusée pour le logement du mécanisme, est recouverte d'une feuille de fer ou de cuivre fixée par plusieurs vis; cette garniture a pour objet de fortifier le bois et de le protéger contre les frottemens et contre les gaz développés par l'explosion de la poudre.

### DESCRIPTION DU FUSIL LEFAUCHEUX.

M. Lefaucheux inventa son fusil en juin 1832 et le mit dans le commerce en août de la même année. Ce fusil ainsi que celui de M. Robert, se charge par la culasse; il est, à l'extérieur, presque entièrement semblable au fusil à percussion ordinaire; sa platine et sa cheminée d'amorce sont les mêmes.

Sa culasse est fixe, et fait corps avec une pièce sur laquelle le canon se trouve placé. Le canon est mobile; il est fixé à la pièce dont je viens de parler au moyen d'une charnière, et par un boulon en forme de T, et qui est mis en mouvement par un levier que l'on appelle la clé. Ce levier est situé sous le canon, et se meut dans un arc d'environ 90 degrés.

L'écusson fait corps avec la pièce de culasse, qui porte en outre la détente et le pontet.

Le canon est armé de deux crochets placés longitudinalement sous le tonnerre, et d'un bouton coupé en bizeau, qui se trouve entre ces deux crochets; le boulon en forme de T s'encadre dans les deux crochets, quand le levier qui lui communique le mouvement est placé sous le canon, et complète la fermeture de l'arme.

Pour charger le fusil on éloigne la clé du canon avec le pouce de la main gauche, le boulon quitte les crochets, pousse le bouton de manière à soulever le canon d'environ une ligne, et ce canon bascule alors facilement sur la charnière, même quand il serait encrassé par suite d'un tir prolongé. On place alors la cartouche dans la chambre, qui a un diamètre plus fort que celui du canon, ainsi la balle sort forcée. Cette cartouche a un diamètre un peu moindre que celui de la chambre, afin que l'encrassement résultant d'un tir prolongé n'empêche pas de l'y introduire.

Le fusil se ferme en relevant le canon sous lequel on ramène le levier pour complèter la fermeture, il s'amorce, s'arme et se désarme comme le fusil ordinaire à percussion. La flamme, produite par l'inflammation de la capsule, pénètre dans le canon par la lumière, perce la cartouche, et met le feu à la poudre

Le fusil Lesaucheux est porteur d'une baguette placée comme dans les fusils ordinaires à percussion, qui peut ser-

vir à le charger selon le procédé ordinaire, ou à le décharger, ainsi qu'il sera expliqué plus loin.

L'examen comparatif des deux fusils que je viens de décrire ne saurait satisfaire complètement ceux qui le liront, et, je ne craindrai même pas de le dire, ne saurait bien faire apprécier le genre de mérite et d'importance de ces armes, si l'on ne faisait connaître les imperfections et les inconvéniens de l'arme à laquelle on propose de les substituer. C'est donc par là que je commencerai.

#### FUSILS A SILEX.

L'invention de la platine à silex pour transmettre le feu à la charge, date de 1630; mais on commença seulement en 1670 à remplacer les mousquets par des fusils; en 1680, presque toute l'infanterie était déjà armée de fusils.

En 1678, les fusils des grenadiers furent armés d'une basonnette à manche qui se fixait au bout du fusil en enfonçant ce manche dans le canon; ainsi il fallait retirer la basonnette pour faire seu.

En 1701, on commença à armer les fusils d'une baionnette à douille qui permettait d'exécuter le feu sans la retirer; en 1703, toute l'infanterie française était armée de ce fusil, et en 1704, il avait été adopté par toutes les autres puissances de l'Europe. (1)

Après que l'infanterie eut été armée de fusils à baïonnette, le feu acquit une telle importance qu'il devint son principal moyen de combattre, et qu'elle ne se joignit plus que très rarement à l'arme blanche. Le fusil laissait pourtant encore

<sup>(1)</sup> Renseignemens extraits du Detionnaire inédit de l'armée de terre, ou recherches historiques des asages et de l'art militaire des ascions et des modernes, par le général Bardin.

beaucoup à désirer, son emploi présentait de graves inconvéniens, et l'on continua de s'occuper à perfectionner cette arme.

Examinons-en les inconvéniens, tant pour la guerre que pour la chasse: ce sera la meilleure manière de faire pressentir de quelle nature devaient être les perfectionnemens que cette arme réclamait encore.

L'amorce s'envole s'il fait grand vent, elle se perd si l'on remplit trop le bassinet; elle se mouille si le fusil a été exposé à la pluie, et alors elle ne s'enflamme plus, ou elle fuse, et le fusil fait long feu; le bassinet s'encrasse lorsque l'on a tiré quelques coups de fusil, il faut le nettoyer; la lumière se bouche quelquefois aussi, il faut l'épingler; les pierres s'émoussent ou se cassent, il faut les remplacer; la hatterie ne découvre plus bien le bassinet, il faut nettoyer et huiler le ressort de batterle. On compte dans le fusil de guerre à silex un raté de platine ou de canon sur neuf coups, un long feu sur dix-huit coups, et il faut ordinairement changer la pierre au bout de trente coups.

La platine, cette partie de l'arme destinée à transmettre le feu à la charge, est d'un travail compliqué, et l'on parvient difficilement à établir le rapport de force désirable entre le grand ressort, qui communique le mouvement au chien, et le ressort de batterie. Ce n'est pas sans peine que l'on apprend aux soldats à bien démonter et à bien remonter la platine, ce qui est pourtant fort important, puisqu'elle peut être impropre à remplir son but si elle est inal remontée. Elle est sujette à de nombreuses dégradations: ainsi, il arrive, au bout d'un certain temps de service, que la feuille d'acier qui recouvre la batterie s'use, et alors l'arme rate toujours, le bassinet se déforme, la batterie ne le recouvre plus exactement, et l'amorce se perd; les crans du repos et

de l'armé, ou le bec de gachette, qui s'engage dans ces crans, se cassent ou s'usent, et le fusil part au moindre choc; par exemple quand on exécute le mouvement de se reposer sur les armes.

La charge varie, parce qu'il se perd plus ou moins de poudre en amorçant, et que le soldat en jette souvent une partie pour éviter que son arme ne repousse. Il arrive quelquesois aussi, au milieu du tumulte du combat et du bruit des armes, surtout dans ces momens de trouble et de précipitation qui se rencontrent fréquemment à la guerre, que le soldat charge mal, soit parce qu'il ne laisse tomber qu'une partie de la poudre dans le canon, avant que d'enfoncer la cartouche, soit parce qu'il n'en laisse pas tomber du tout, ou qu'il met la balle la première, et alors le coup ne part point. Ordinairement il ne s'aperçoit qu'il a mal chargé que lorsqu'il a introduit plusieurs charges les unes sur les autres. J'ajouterai, en ce qui concerne le fusil, le mousqueton ou les pistolets que porteraient des cavaliers, que, ces armes ayant alors la bouche dirigée vers la terre, la charge descend par suite du mouvement du cheval.

Le canon s'encrasse promptement, et l'on éprouve bientôt de la résistance en y enfonçant la cartouche; cette résistance augmente progressivement, au point qu'après avoir tiré cinquante coups avec la poudre dont on s'est servi en France pendant les guerres de la révolution et de l'empire, on était contraint, pour pouvoir tirer de nouveau, de laver le canon (1). Il pourrait d'ailleurs faire un long service sans avoir besoin de réparations, si la lumière ne se détériorait assez

<sup>(1)</sup> Les Anglais, qui se servent de poudre fine, peuvent tirer plus de cent coups avant que de laver le canon, quoiqu'ils emploient des balles de 16 h la livre, tandis qu'en France elles ne sent que de 20 h la livré.

promptement. Lorsqu'elle s'est évasée, bientôt la poudre de la charge tombe dans le bassinet par cette lumière, le gaz qui s'échappe du canon diminue la portée, et le crachement devient génant et même dangereux pour le soldat placé à la droite de celui qui tire; on est obligé alors de mettre un grain à la lumière.

Le tir a peu de justesse, parce que la charge, ainsi qu'on l'a vu, n'est pas toujours la même; parce que le coup n'est pas à balle forcée; parce que le fusil, si l'on veut le charger d'une manière à obtenir une portée suffisante, repousse tellement que le soldat n'ose appuyer sa joue sur la crosse pour ajuster. Aussi Gassendi prétendait-il que chaque soldat ennemi tué pendant les guerres de la révolution française avait coûté à l'état son pesant de plomb.

Le feu de l'infanterie formée sur deux ou sur trois rangs (et je parle du feu de deux rangs, qui est, pour ainsi dire, le seul en usage à la guerre) a dans le début beaucoup de vivacité; mais son intensité va en diminuant avec une grande rapidité, par suite de l'encrassement des armes, de l'augmentation progressive des ratés, de la nécessité de changer des pierres, de déboucher des lumières, de décharger des armes par la bouche du canon, et par suite d'accidens dont il sera parlé tout-à-l'heure, qui mettent hors de combat quelques soldats.

Plusieurs accidens peuvent arriver pendant que l'on exécute le feu.

Le soldat après avoir tiré, relève quelquefois le chien par inadvertance au cran de l'armé, et le fusil peut partir pendant qu'il le charge; le moindre choc le fait partir même au repos, si les crans ou le bec de la gachette sont usés ou cassés, ce qui peut occasioner des accidens et des alertes.

Quelquefois aussi, quoique le chien soit au repos, le sol-

dat, croyant que son susil est armé, veut le faire partir, et il peut casser le bec de gachette ou le cran de la noix.

Des fusils dans lesquels ont été accumulés plusieurs charges peuvent enfin partir après avoir été épinglés, et éclater également si la balle, par suite de l'encrassement du canon, n'a pas été enfoncée jusqu'à la poudre.

Le soldat peut laisser la baguette dans le canon par inadvertance, après avoir chargé; le coup parti, il n'a plus de baguette, et se trouve désarmé.

La batonnette peut blesser la main droite du soldat pendant qu'il bourre : il peut quelquesois aussi se blesser à la même main avec la pierre, lorsqu'il n'a pas eu l'attention d'en abattre l'angle extérieur.

Enfin, en désarmant le fusil, le chien peut échapper, surtout quand il fait froid, et l'arme part.

Presque tous les chasseurs seservent de fusils à deux coups, emploient pour charger une poire à poudre, et ne chargent ordinairement qu'à plomb. On appréciera facilement ce qui, dans les observations critiques qui viennent d'être faites, est applicable au fusil de chasse; mais il faut y ajouter les observations suivantes.

Le fusil de chasse pourrait tirer un plus grand nombre de coups que le fusil de guerre sans qu'on fût obligé de laver le canon, parce que, quelque sale qu'il soit, le plomb y entre toujours facilement. Les chasseurs, dans les momens d'émotion et dans la précipitation qu'occasione la présence du gibier, mettent souvent une charge ou trop forte ou trop faible, et quelquefois aussi il mettent le plomb avant la poudre. Dans les fusils à deux coups, ils peuvent mettre tout le plomb d'un côté et toute la poudre de l'autre; ou, s'ils n'ont déchargé qu'un seul coup, mettre une seconde charge sur celui qui n'a pas été tiré; ce qui peut faire éclater le canon,

ils peuvent enfin recharger ce coup sans avoir pris la précaution de désarmer l'autre, d'où il peut résulter des accidens, ainsi que l'on en a tant d'exemples.

Les chasseurs tirent souvent plusieurs fois le même coup, particulièrement le coup droit, avant de tirer l'autre; il arrive quelquefois alors que l'ébranlement successif causé par les explosions, déplace les bourres du coup qui n'a pas été tiré, surtout celle qui est placée sur le plomb, et cette circonstance peut faire éclater le canon.

Les chasseurs laissent ordinairement la baguette dans l'un des canons pendant qu'ils chargent l'autre, et il y tombe quelquesois des grains de plomb; ils ne peuvent plus alors retirer cette baguette qu'ils n'aient auparavant fait sortir ces grains, d'où il résulte des retards plus ou moins longs.

Lorsqu'on désarme le fusil à deux coups, indépendamment de ce que le chien peut échapper, on se trompe quelquefois de gachette, et on fait partir l'autre coup.

Dans les fusils de guerre, la distance du chien à la batterie est toujours la même quand ils sont neufs; dans les fusils de chasse elle diffère: aussi ne distingue-t-on pas toujours bien si le fusil est ou n'est pas armé, ce qui peut occasioner des accidens.

Enfin les fusils des chasseurs étant très-souvent armés, le moindre choc contre la gachette peut alors les faire partir. Cet accident arrive plus particulièrement en traversant les bois taillis et les haies, parce qu'une branche peut tirer la gachette. Il peut arriver aussi que le chien soit soulevé par une branche ou de toute autre manière, et, s'il est abandonné avant que d'avoir atteint le cran de l'armé, le coup part.

### FUSILS A SILEX SE CHARGEANT PAR LA CULASSE.

Une partie des inconvéniens que je viens d'énumérer disparaîtraient évidemment si l'on pouvait charger les armes à feu par la culasse: aussi un grand nombre d'essais ont-ils été tentés pour atteindre ce but. Les premiers sont antérieurs à l'emploi des platines à silex; mais, jusqu'à ces derniers temps, aucune des inventions de ce genre n'avait été adoptée pour les armes de guerre, ni même pour celles de chasse; les plus ingénieuses de ces inventions n'avaient eu définitivement d'autre résultat que de satisfaire le luxe ou la curiosité. Ainsi, par exemple, l'autorité du maréchal de Saxe avait déterminé le gouvernement à établir en France une fabrication d'armes se chargeant par la culasse, d'après un modèle qu'il avait donne; son régiment de dragons en fut armé; la marine en reçut une grande quantité dans ses arsenaux. L'épreuve ne fut point favorable à ces armes, elles furent bientôt abandonnées.

On parut dès lors convaincu qu'on ne pourrait parvenir à substituer avec avantage aux armes à feu se chargeant par la bouche du canon les armes à feu se chargeant par la culasse, jusqu'à l'époque (en 1810) où l'on commença à remplacer l'amorce de poudre ordinaire par une amorce de poudre fulminante qui s'enslammait par la percussion.

### FUSILS A PERCUSSION.

Après avoir employé différens moyens pour transmettre le feu à la charge avec de la poudre fulminante, on s'arrêta à celui que je vais décrire:

On fixe cette poudre au fond d'une petite capsule en cuivre, qui s'adapte exactement à une cheminée au sommet

muniquer le feu à la charge, permit d'employer de nouvelles combinaisons pour charger les armes par la culasse, et ranime le zèle des inventeurs.

#### FUSILS A PERCUSSION SE CHARGEANT PAR LA CULASSE.

Les inventions de MM. Robert et Lefaucheux, dont je vais m'occuper, sont au nombre de celles auxquelles cet emploi de la poudre fulminante a donné naissance; mais avant que de comparer leurs fusils, examinons les avantages et les inconvéniens communs à tous ceux qui se chargent par la culasse : il deviendra plus facile ensuite d'apprécier le genre de mérite particulier à chacune de ces deux armes.

Si les fusils qui se chargent par la culasse présentent de grands avantages, ils sont sujets à de graves inconvéniens qu'il ne semble pas possible de faire disparaître entièrement.

Les avantages sont :

Un tir plus juste, surtout si le canon est carabiné, parce que les balles sortent forcées et animées d'un mouvement de rotation;

L'emploi d'une moindre quantité de poudre, pour une même portée, et par conséquent un recul moins fort qu'avec les fusils qui se chargent par la bouche du canon;

Un encrassement plus lent du canon, ce qui permet de tirer un plus grand nombre de coups sans le nettoyer;

Plus de promptitude dans le chargement de l'arme', promptitude qui varie d'ailleurs selon que les combinaisons du mécanisme sont plus ou moins heureuses.

L'emploi de la cartouche sans la déchirer, d'où il résults que l'arme reçoit toujours la même charge, qu'elle est tou...

N. 15. 2º SÉRIE. T. 5. MARS 1834.

de laquelle vient aboutir la lamière; la poudre fixée au fond de cette capsule s'enflamme par le choc d'un chien-marteau, et communique le seu à la charge. Par cette nouvelle manière d'amorcer les armes à seu portatives, non-sculement les inconvéniens qui existaient en les amorçant avec la poudre ordinaire disparurent presque tous, mais il en résulta de grands avantages.

Le feu fut transmis à la charge beaucoup plus rapidement.

Il n'y est plus perte de gaz par la lumière; au contraire, une partie du gaz produit par l'inflammation de la poudre fulminante pénétra dans le canon, et il fallut diminuer la charge de poudre.

Le vent et la pluje n'exercèrent, pour ainsi dire, plus d'influence nuisible.

La lumière se boucha plus rarement et se dégrada beaucoup plus lentement.

Les ratés furent beaucoup plus rares.

La platine fut simplifiée.

Les fusils à percussion sont actuellement les seuls, en quelque sorte, dont se servent les chasseurs; et si ces armes, qui présentent tant d'avantages, n'ont point encore été adoptées pour la guerre, c'est qu'on ne peut se décider légèrement à opérer un tel changement; aucune puissance n'y a d'ailleurs un intérêt pressant, tant qu'il ne l'a pas encore été par les autres. Mais elles s'observent réciproquement, et si l'une d'elles commençait à armer son infanterie avec des susils à percussion, elle serait aussitôt imitée par toutes les autres : il en sut ainsi lorsque la platine à silex sut inventée.

L'emploi de la poudre fulminante, ayant conduit à un procédé plus simple, plus prompt et plus sûr, pour comjours bien chargée, et que l'on pourrait prendre pour fantassins des hommes qui manquent de dents;

La suppression de la baguette et la disparition des inconvéniens et des dangers qui résultent de l'exécution de la charge par la bouche du canon;

L'avantage pour la cavalerie d'avoir des armes qui ne so déchargeraient jamais, quelque secousse que leur sit éprouver le mouvement du cheval;

Enfin on peut ajouter, pour la plupart de ces armes, la possibilité de les charger étant assis ou couché aussi bien que debout, et surtout de les charger à cheval plus facilement que celles qui se chargent par la bouche du canon.

Les inconvéniens sont :

Un mécanisme plus compliqué, de mains à en juger par les essais qui ont été tentés jusqu'à ce jour, et par conséquent une fabrication plus longue et plus difficile;

Un canon moins solide et moins durable, surtout comme arme de guerre, parce qu'il faut pouvoir l'ouvrir au tonnerre, c'est-à-dire dans l'endroit où il serait à désirer qu'il fût le plus solide;

Un encrassement des pièces mobiles plus ou moins prompt, qui en gêne d'abord le jeu, et qui peut finir par l'interrompre;

Un crachement par les joints qui se trouvent nécessairement au tonnerre, lequel crachement augmente à mesure que le feu se prolonge, et peut, dans certaines armes, devenir génant et même dangereux pour les voisins du tireur.

Jusqu'à ces derniers temps, les chasseurs n'avaient pas encore adopté définitivement de fusils se chargeaut par la culasse, un assez grand nombre d'entre eux s'étaient procuré des fusils à la Pauli lorsqu'ils parurent; mais ils les avaient abandonnés. Actuellement, plusieurs fusils se chargeant par la culasse leur sont offerts, parmi lesquels ceux de MM. Robert et Lefaucheux, qui se placent au premier rang, sont déjà fort répandus. Ces armes se trouvent ainsi soumises à de nombreuses épreuves, qui décideront impérieusement, en dernier ressort, de leur mérite pour la chasse.

CONDITIONS AUXQUELLES DEVRAIT SATISFAIRE UN FUSIL SE CHARGEANT PAR LA CULASSE, POUR ÊTRE PROPRE A LA GUERRE.

L'invention d'un fusil propre à la guerre et se chargeant par la culasse serait un problème plus difficile encore à résoudre que le précédent, parce qu'il faudrait obtenir tout à la fois plus de solidité, plus de durée et plus d'économie dans la fabrication; que l'arme devrait être plus susceptible de résister aux intempéries des saisons; qu'on devrait pouvoir en exécuter la manœuvre, non-seulement de nuit, mais même sans inconvéniens graves pendant le trouble et la précipitation où tant de circonstances de la guerre jettent les soldats, et parce qu'enfin on devrait pouvoir s'en servir dans le rang aussi bien qu'isolément.

Il résulte en effet de ce que le fusil est en même temps arme de jet et arme de main que le fantassin doit pouvoir combattre avec cette arme en ligne aussi bien qu'en tirailleur; et que, si l'on organise quelques bataillons destinés uniquement à ne faire d'autre service que celui de tirailleurs, le nombre doit en être très-petit.

« Il n'y a et ne peut y avoir qu'une espèce d'infanterie, dit Napoléon (1), car toute l'infanterie de l'Europe fait le service des troupes légères.

<sup>(1)</sup> Mémoires de Napoléon, L. 1er, p. 211 et 212.

- S'il était possible que l'infanterie n'envoyât en tirailleurs que ses voltigeurs, elle perdrait l'usage du feu, il se passerait des campagnes entières sans qu'elle tirât un coup de fusil; mais cela n'est pas possible....
- » Un ligne, dans une journée importante, passe tout entière aux tirailleurs, quelquefois même deux fois. Il faut relever les tirailleurs toutes les deux heures, parce qu'ils sont fatigués, parce que leurs fusils se dérangent et s'encrassent. »

Il faut remarquer aussi que, si la promptitude avec laquelle un fusil pourrait se charger, et par conséquent avec laquelle il permettrait, d'exécuter le feu, ne peut être trop grand dans une arme de chasse, il n'en est pas ainsi, dans tous les cas, pour le fusil de guerre.

Cette promptitude, quelque grande qu'elle fût, serait utile pour les armes à feu dont se servent les cavaliers, parce qu'ils éprouvent nécessairement du retard s'ils chargent l'arme étant à cheval, qu'ils combattent habituellement avec l'arme blanche, et qu'ils n'emploient le feu que comme avertissement ou que par exception. Elle pourrait être utile aussi pour la défense des retranchemens, parce que les soldats, étant séparés de leurs adversaires par un obstacle trèsdifficile à surmonter, conservent la présence d'esprit nécessaire pour n'employer leur feu qu'avec discernement; elle pourrait l'être surtout pour la défense des brèches, car il est souvent possible d'en abriter un plus grand nombre; enfin cette promptitude dans le tir serait évidemment utile sur mer, dans le cas d'un abordage.

Mais si l'infanterie, qui combat en rase campagne, était armée de fusils avec lesquels la promptitude du tir pût dépasser une certaine limite, la consommation des munitions deviendrait trop forte pour qu'il fût possible d'en approvisionner l'armée : car le soldat tire souvent, quoique l'on puisse faire pour l'en empêcher, heauzoup trop tôt et heaucoup plus qu'il ne faudrait. Aussi l'approvisionnement en munitions, dans les armées de nos jours, présente-t-il souvent de grandes difficultés, et le manque de munitions peut faire échouer les entreprises les mieux concertées. Cependant, en ce qui concerne l'infanterie, on n'a pas d'exemple que chaque fantassin ait tiré, l'un portant l'autre, soisante coups dans une grande bataille.

Qu'arriverait-il donc s'il pouvait, par exemple, tirer douze camps par minute? qu'il consommerait ses munitions en quelques instans, sans que, suivant les probabilités, l'on ent obtenu des succès décisifs; car on ne peut changer le cœur humain comme les machines de guerre, et l'armée se trouverait bientôt exposée à éprouver les plus grands désastres.

Ainsi, cette possibilité de tirer avec une grande promptitude, qui offrirait d'immenses avantages si l'on pouvait régler le feu salon la nécessité et les circonstances, pourrait au contraire avoir les conséquences les plus funestes, parce que cela est impossible.

On me devrait donc point donner de telles armes à toute l'infanterie; mais peut-être serait-il avantageux d'en donner à quelques bataillons de tirailleurs d'élite, aux caporaux, et à quelques soldats d'élite que l'on répartirait dans le deuxième rang, l'infanterie n'étant formée que sur deux rangs, sinsi que, selon moi, on devrait la former habituellement (1).

<sup>(1)</sup> Napoléon et Gonvion Saint-Cyr se prononcant, dans leurs mémoires, pour la formation sur deux range; ce fut celle de l'infanterie anglaise pendant la guerre de la péninsule et de l'infanterie française depuis la betrille de Leipaick jusqu'à la paix de Paris. J'ai développé les motifs qui doivent décider à adopter cette formation dans un opuscule intitulé: Quelque réflexions sur l'infanteris de nes jours, et en particulier sur l'infanterie française et sur l'infanterie anglaise.

L'expérience seule pourrait servir de guide pour déterminer le degré de promptitude dans le tir que le fantassin déstiné à combattre en rase campagne ne doit pas pouvoir dépasser.

Il me semblerait que le fusil de guerre français actuel, si l'on y adaptait une platine à percussion et que l'on parvînt à le tirer à balle forcée (1), domnerait un fen suffisamment vif. Par suite de ces améliorations, son feu serait plus nourri, parce qu'il raterait plus rarement; et il deviendrait beaucoup plus meurtrier, parce que le tir en serait plus juste, et que l'arme ne repoussant plus, le soldat pourrait ajuster.

Les grandes puissances ont les yeux ouverts sur les inventions ou les perfectionnemens relatifs aux armes à seu. Elles s'observent réciproquement, prêtes à adopter les armes nouvelles qui offriraient des avantages incontestables pour la guerre, et qui auraient été adoptées par l'une d'elles. La France a déjà adopté un fusil de rempart se chargeaut par la culasse, et s'amorçant avec de la poudre sulminante. Ce suil, qui a été mis en service pendant l'expédition d'Asrique et au siège de la citadelle d'Anvers, ne peut être considéré, quoiqu'il jouisse des avantages inhérens aux armes qui so chargent par la culasse, que comme une pierre d'attente, puisqu'il ne se charge pas plus promptement que le suit d'infanterie.

La question sur laquelle je viens de me hasarder à émettre mon opinion, est d'une haute importance : car, si la guerre

<sup>(1)</sup> M. d'Elvigne, lieutenant dans l'infanterio de l'ex-garde royale, ayant observé que si l'on mettait une balle seule dans un faril de guerre et qu'on la bourrat de la même manière que l'en bourre la cartouche, elle s'applatirait asses pour être forcés, avait inventé une carabine à chambre dans laquelle la balle se trouvait forcée par la simple action de bourrer. On conçoit donc la possibilité d'inventer un fusil de guerre dont la balle serait forcée par un précédié sealogue à cetta de M. d'Elvigna.

éclatait entre les grandes puissances de l'Europe, celle qui serait parvenue à se procurer un seu de mousqueterie décidément supérieur à celui de ses adversaires, et à en régler l'emploi, se serait donné de grandes chances de succès.

La supériorité incontestable qu'avait le seu de mousqueterie des Anglais, est la principale cause de leurs succès dans les batailles qu'ils ont livrées pendant la guerre de la Péninsule.

CARACTÈRE NOUVEAU QUE LE PERFECTIONNEMENT DU FEU DE L'INFANTERIE FERAIT PRENDRE A LA GUERRE.

- Si l'on parvient à perfectionner d'une manière notable le feu de l'infanterie, ce qui peut arriver enfin, puisque toutes les grandes puissances s'en occupent, ce perfectionnement occasionera des changemens qui feront prendre à la guerre un caractère nouveau, et qui seront, dans leur ensemble, favorables à la dépense. L'infanterie se joindra encore plus rarement à l'arme blanche; elle aura encore plus de chances qu'elle n'en avait pour repousser les charges de cavalerie; le feu des tirailleurs prendra une nouvelle importance; l'attaque des positions, des retranchemens, des villages, des bois, etc., deviendra plus difficile; on trouvera des avantages pouveaux à se tenir sur la défensive quand on en viendra aux mains.

#### FUSIL ROBERT ET LEFAUCHEUX.

Il suffira actuellement, pour bien faire apprécier le genre de mérite particulier aux armes inventées par MM. Robert et Lefaucheux, d'exposer les avantages et les inconvéniens particuliers à ces deux armes, ainsi qu'il résulte du procèsverbal des expériences qui se trouvent à la suite de ce rapport, et de l'examen que j'ai fait de leur mécanisme, de leur fabrication, et de la manière de les manœuvrer. Je ne les comparerai d'ailleurs qu'en ce qui concerne leur emploi pour la chasse, les expériences nécessaires n'ayant pas été faites pour que je pusse me permettre de les juger comme arme de guerre.

Je dois ajouter aussi que, lors même que des expériences plus complètes et plus nombreuses auraient été faites, et que le résultat en serait favorable à ces armes, il manquerait toujours l'expérience décisive, celle sans laquelle on ne peut avec certitude décider si un fusil est propre à la guerre, qui est de le mettre en service entre les mains des troupes pendant un temps suffisant. Il est sans doute plus facile de juger un fusil comme arme de chasse; néanmoins, les expériences se faisant ordinairement sur des armes de choix, et toutes les circonstances dans lesquelles les armes se trouvent à la chasse ne pouvant s'y présenter, le jugement qu'on en porte par suite de ces expériences n'est définitif que quand il a été confirmé par l'opinion qui se forme parmi les chasseurs, par suite de l'usage qu'ils font de ce fusil.

Les fusils inventés par MM. Robert et Lefaucheux ont sur ceux à percussion, se chargeant par la bouche du canon, les avantages que j'ai fait ressortir précédemment. Ils résistent très bien à un tir rapide et suffisamment prolongé, avec une charge ordinaire, ainsi que les épreuves l'ont prouvé; ils sont d'ailleurs depuis trop peu de temps entre les mains des chasseurs pour que l'on puisse connaître exactement leur durée. Chacun d'eux présente des avantages et des inconvéniens qui lui sont propres, et je vais les examiner dans l'ordre suivant : mécanisme, fabrication, manœuvre de l'arme, tir et feu.

Mais auparavant, je dois saire observer que les expériences constatées par le procès-verbal qui se trouve à la suite de ce rapport, propres à faire apprécier les avantages et les inconvéniens des fusils Robert et Lefaucheux, sont insuffisantes pour que l'on puisse, sur plusieurs points, établir entre eux une comparaison motivée; et cela, par suite d'accidens survenus pendant les expériences, ou parce qu'elles n'out pu être exécutées ainsi que l'avait réglé le programme.

On conçoit en effet que ces expériences comparatives pouvaient rencontrer des obstacles dans le défaut d'accord untre MM. Robert et Lefaucheux, moins encore relativement à la nature des expériences que sur le programme de ces expériences, et sur la manière de les mettre à exécution.

Ainsi, par exemple, à la première expérience le ressortmarteau du côté gauche du fusil Robert étant mal trempé, M. Robert ne tira qu'avec le coup droit, et à la troisième expérience M. Lefaucheux s'étant refusé à l'exécution de ce qui avait été réglé par le programme, parce qu'il prétendait que les militaires qui étaient au gymnase connaissaient la manœuvre du fusil Robert, le fusil Lefaucheux fut manœuvré par un homme exercé, tandis que le fusil Robert le fut par un homme qui en connaissait à peine la manœuvre. La comparaison entre ces deux fusils, qui terminera les réflexions que je vais faire sur chacun d'eux en particulier, ne sera donc pas aussi complète que je l'aurais désiré.

Il parait difficile d'imaginer actuellement un mécanisme pour charger les armes par la culasse qui ne soit pas, dans sa disposition principale, une imitation de ce qui a déjà été tenté; mais on peut néanmoins, par des modifications ou par des perfectionnemens importans, créer des armes véritablement nouvelles: telles sont celles dont MM. Robert et Lefaucheux sont inventeurs.

Dans le fusil de M. Robert, une platine très-simple; un emploi ingénieux de la poudre fulminante pour amorcer le

fusil; le mécanisme au moyen duquel ce fusil se trouve armé par le mouvement que l'on exécute pourdécouvrir le tennerre, afin d'y introduire la cartouche, me paraissent des moyens nouveaux qui appartiennent à M. Robert.

Dans celui de M. Lefaucheux, le mécauisme qui consolide la fermeture de l'arme après qu'elle a été chargée, et la force à s'ouvrir après qu'elle a été tirée, si l'on veut la recharger, me paraît un moyen nouveau employé pour la première fois par M. Lefaucheux.

On a pu remarquer que le mécanisme de ces deux fusils est entièrement dissemblable, puisque la platine, l'emploi de la poudre fulminante pour transmettre le feu à la charge, et le moyen employé pour découvrir le tounerre afin d'y introduire la charge, diffèrent essentiellement. Ces deux armes, comme toutes celles qui se chargent par la culasse, demandent d'ailleurs à être exécutées avec une grande précision.

### FUSIL ROBERT.

Dans le fusil Robert, le moyen employé pour découvrir le tonnerre, qui est de rendre la culasse mobile, me paraît exécuté avec simplicité et avec solidité; et ee qui était indispensable, l'effet du gaz contre la culasse, quand le compart, ne peut soulever la pièce mobile dans laquelle se trouve cette culasse, même lorsqu'elle n'est pas entièrement fermée (1).

La platine est fort simple, cependent pas autant qu'elle le paraît au premier aperçu. En effet, elle semble ne se composer que du grand ressort et du ressort de détente; mais le levier qui forme le prolongement de la pièce de culasse, n'é-

<sup>(1)</sup> Voir le procès-verhal inséré dans le nº 3 de journal des Armes spéciales. - Mars 4834.

tant destiné qu'à agir sur le grand ressort, doit être considéré comme appartenant à la platine.

Le fusil Robert ne présente que des difficultés ordinaires de fabrication; mais si je considère la manière dont le ressort-marteau est amené à l'armé, et la pression qu'il éprouve dans cette position, je serais disposé à penser qu'il faut apporter beaucoup de soins dans la fabrication de cette pièce pour qu'elle puisse bien et longtemps remplir ses fonctions. Cet inconvénient serait d'ailleurs atténué par la facilité de remplacer ce ressort, car tous les chasseurs peuvent le faire, puisqu'il n'est fixé à l'écusson que par une seule vis.

La manœuvre pour charger le fusil Robert est simple et prompte; elle s'exécute en trois temps: 1° lever la pièce de culasse; 2° introduire la cartouche; 8° fermer la pièce de culasse. Pour le décharger, on lève la pièce de culasse, et on retire la cartouche au moyen du tube d'amorce, qui dépasse le tonnerre.

Aucune des armes inventées jusqu'à ce jour ne peut se charger, et par conséquent ne peut être tirée aussi promptement que le fusil Robert; mais il faut prendre quelques précautions pour le bien charger. Lorsque l'on introduit la cartouche dans la chambre, il faut qu'elle affleure la tranche du tonnerre, et que le tube d'amorce se trouve à la partie inférieure de cette tranche.

Si la cartouche était assez enfoncée pour que le tube d'amorce ne dépassât pas suffisamment la tranche du tonnerre quand la pièce de culasse est sermée, le coup ne partirait pas; si elle débordait la tranche du tonnerre, la pièce de la culasse la couperait en se fermant, il faudrait la remplacer par une autre cartouche. Si la cartouche se trouvait placée de manière que le tube d'amorce ne se trouvât pas à la partie insérieure de la tranche du tonnerre, mais entre cette partie inférieure et un diamètre horizontal qui partagerait cette tranche en deux, il n'en résulterait pas ordinairement d'inconvénient, parce que la culasse, quand on lève la pièce dite de culasse, pousserait ce tube; la cartouche tournerait dans la chambre, et reprendrait la position qu'elle doit avoir, à moins que cette chambre ne fût trop encrassée; si enfin la cartouche se trouvait placée de manière que le tube d'amorce fût au-dessus du diamètre horizontal dont je viens de parler, la culasse écrâserait ou replierait ordinairement ce, tube quand on la baisse, l'arme raterait (1), et il faudrait remettre une autre cartouche. Il est d'ailleurs beaucoup plus facile de bien placer que de mal placer la cartouche, et, par conséquent, il est très-facile d'éviter ces accidens.

Le crachement ne se fait sentir que dessous le fusil, au-delà du pontet, et n'est pas génant pour le tireur.

Si la manœuvre pour charger et pour décharger le fusil Robert est très-simple, il n'en est pas tout à faitainsi de celle pour le désarmer. On ne saurait dire qu'elle est compliquée; mais il faut pourtant s'y exercer pour la bien exécuter. Il peut d'ailleurs arriver que la cartouche se dérange pendant qu'on lève et qu'on baisse la pièce de culasse pour désarmer. Enfin il serait à désirer que le signe auquel on reconnaît que le fusil est armé ou désarmé fût plus apparent.

Après chaque coup, il reste dans la chambre quelques débris du papier de la cartouche, et ces débris peuvent quelquesois conserver du feu lorsque les cartouches sont faites avec du papier ordinaire. Si les cartouches sont en bon état, on n'a point à craindre de les voir s'enslammer, puisqu'on

<sup>(1)</sup> Il me semble que le broiement du tube d'amorce, entre le canon et la culasse, pourrait quelquefois en déterminer l'inflammation et faire partir le coup; mais je n'ai pas assez de données pour me prononcer à ce sujet.

les introduit dans la chambre du côté où se trouve la balle ou le plomb, et qu'on repousse les débris vers la bonche du canon; mais si les cartouches étaient en meuvais état, on conçoit que, par extraordinaire, une d'entre elles pourrait s'enflammer. Il serait prudent, alors, de débarrasser la chambre des débris de papiers qu'elle contiendrait, avant que d'y introduire la cartouche.

Les gaz produits par la combustion de l'amoree et ceux qui s'échappent du canon, encrassent les pièces du mécanisme, qui sont tout exposées à leur contact; le mouvement de la pièce de culasse en est d'abord ralenti, et finit par opposer assez de résistance pour qu'il soit nécessaire de la nettoyer. On parvient pourtant alors à rétablir momentanément la liberté du mouvement de cette pièce en mouillant le canon près des tourillons, avec de la salive, par exemple, ainsi que le fuisait M. Robert pendant la première expérience, où le tir se prolongea pendant trois quarts d'heure sans discontinuer. Néammoins, il faut nettoyer de temps en temps tout le mécanisme de l'arme, ce qui exige qu'elle soit démontée. Mais cela ne devient d'ailleurs indispensable qu'après que l'on a tiré un grand nombre de coups.

La confection des cartouches, quoiqu'elle ne présente pas de grandes difficultés, exige pourtant du soin et une certaine adresse; l'étui ou chapeau dont on les recouvre est nécessaire pour qu'on puisse les mettre en paquets, et pour empêcher le tube d'amorce de se déranger.

Le tir rapide et sans interruption de 350 coups pendant la première expérience, et celui de 20 coups à balle et à plomb dans la seconde, exécutés avec la même arme, n'ont occasioné la détérioration d'aucune des pièces du fusil Robert; mais à l'épreuve avec double charge de poudre et de plomb (les deux coups partant en même temps), une des plaques s'est à

moitié rompue à l'endroit où se trouve le trou de la vis qui fixe cette plaque à la pièce de culasse (1), il n'aurait d'ailleurs pu en résulter d'accident, l'arme n'ayant éprouvé aucune autre altération.

Quoique le fusil Robert eut tiré treize coups par minute, pendant le tir de cinq minutes, au commencement de la première expérience l'échauffement du canon ne s'est élevé qu'à 100 et quelques degrés; et comme la chaleur du fer doit être de 200 degrés pour qu'il puisse communiquer le feu à la poudre avec laquelle il serait en contact; ce tir, malgrésa promptitude, ne présentait point de dangers, du moins sous le rapport de l'inflammation de la poudre par l'échauffement du fer.

Pendant les quarante-cinq mínutes de tir qui ont suivi, le fusil Robert a tiré six coups et demi par minute; l'échauffement du canon a été de 60 à 70 degrés. Les fusils ordinaires atteignent le même nombre de degrés de chaleur au bout de quinze minutes de tir, à raison de trois coups par minute, maximum de vitesse auquel ne peuvent atteindre que les tireurs les mieux exercés. Le canon des fusils se chargeant par la culasse s'échauffe moins que celui des fusils ordinaires, parce que l'air extérieur rafraîchit le canon chaque fois qu'on ouvre le fusil pour le charger.

Le nombre des ratés du fusil Robert est très petit lorsque les amorces sont bonnes, et que l'arme est manœuvrée par un tirenr parsaitement bien exercé. Ainsi, à la première

<sup>(1)</sup> Le procès-verbal s'explique ainsi à ce sujet : « Il a été reconnu que le fer de cette plaque était de mauvaise qualité, que la pièce était appauvrie par une fraisure trop profonde pour loger la tête de la vis. Nous devons ajouter aussi que le fusil Robert ayant un celibre moindre que le fusil Lefaucheux, la deuble charge de plomb occupeit plus de longueur dans le canon, ce qui occasionait par conséquent plus de résistance,» (Journal des Armes epiciales, n° 3. — Mars 1834.)

expérience, M. Robert a tiré 291 coups avec le seul côté droit, et il n'y a eu qu'un seul raté; mais à la troisième expérience, où le tireur n'était pas exercé, il y a eu, sur 144 coups, 9 ratés, dont 7 par la maladresse du tireur, qui n'enfonçait pas assez la cartouche dans le canon.

#### FUSIL LEFAUCHEUX.

Dans le susil Lesaucheux le moyen employé pour découvrir le tonnerre, qui est de rendre le canon mobile, me paraît exécuté avec simplicité et avec solidité; la clé consolide bien la juxta-position de la tranche du tonnerre contre la culasse, le crachement se trouve diminué, et l'arme peut s'ouvrir et se fermer facilement longtems encore après que les différentes parties de la pièce de culasse sont encrassées. Néanmoins, l'encrassement peut devenir assez fort pour arrêter le seu de la culasse, et alors il faut la desserrer afin de pouvoir continuer le tir. Il peut arriver aussi, dans les fusils à deux coups, que la rainure pratiquée entre les deux culasses, rainure dans laquelle s'engage la languette destinée à empêcher la flamme de communiquer d'un canon à l'autre s'encrasse assez pour qu'il soit nécessaire de la nettover si l'on veut continuer le tir. Ces accidens n'arrivent d'ailleurs que quand on a tiré un grand nombre de coups.

La platine, n'étant point exposée à l'action des gaz, n'a besoin que très-rarement d'être nettoyée, et le nettoyage des autres parties de l'arme est prompt et facile.

Le fusil Lefaucheux, ainsi que le fusil Robert, n'offre que des difficultés ordinaires de fabrication.

La manœuvie pour charger le fusil Lesaucheux est simple et prompte, mais moins que celle pour charger le fusil Robert; on ne peut d'ailleurs mal placer la cartouche dans la chambre, à moins que par inadvertance on introduise la poudre avant le plomb: il faudrait alors la retirer pour la replacer de manière que le plomb fût en avant.

Pour décharger le fusil Lefaucheux, il faut ouvrir le fusil comme pour le charger, et repousser la cartouche hors du canon avec la baguette, ou la retirer en la démolissant avec une petite fourchette destinée à cet usage, à servir de grattoir et à retirer les parties de l'enveloppe de la cartouche qui restent dans le canon, si l'on jugeait que cela fût nécessaire.

Il ne doit d'ailleurs y avoir que peu de jeu entre la cartouche et la chambre; car, s'il en était autrement, la flamme envelopperait la cartouche sans la percer, et le coup ne partirait pas. C'est par cette raison que les cartouches de ce fusil doivent avoir plus de consistance que celles du fusil Robert, et qu'il reste ordinairement une plus grande quantité de débris de papiers dans la chambre du premier, après que le coup est parti, que dans celle du second. Je dois ajouter aussi que les capsules du fusil Lefaucheux me paraissent trop légèrement fixées sur les cartouches qui ont servi aux épreuves pour qu'il ne fût pas nécessaire que les chasseurs fussent d'ailleurs porteurs de quelques capsules de supplément pour les remplacer si elles se détachaient.

Il ne paraît guère possible, dans le fusil Lefaucheux, que la cartouche puisse être brisée en refermant le fusil: il faudrait, pour cela, qu'elle débordât la tranche du tonnerre de plus de trois lignes, puisque, quaud elle déborde d'une moindre quantité, on achève de la faire entrer dans la chambre en refermant le fusil.

Si pourtant, par extraordinaire, cela arrivait, il pourrait tomber un peu de poudre dans la cavité qui sert de logement au mécanisme destiné à compléter la fermeture du canon, et l'on pourrait craindre une explosion. Cette crainte, en supposant qu'elle sut fondée, disparaîtrait si l'on pratiquait sous la pièce de culsses un trou de quelques lignes seulement.

Le fusil Lesaucheux peut se charger comme les susils à percussion ordinaires, si l'on place dans le canon un culot en cuivre qui serve de culasse; sans cette précaution, il serait à craindre qu'en tirant l'un des coups, on sit partir l'autre en même temps.

Le tir rapide et sans interruption de 292 coups pendant la première expérience, et celui de 20 coups à balle et à plomb dans la seconde, exécutés avec le même fusil, n'ont occasioné la détérioration d'aucune des pièces du fusil Lefaucheux: et il n'a éprouvé aucun dommage de l'épreuve avec double charge de poudre et de plomb ( les deux coups partant en même tamps ).

Ce qui a été dit précédemment du fusil Robert relativement à l'échaussement du canon s'applique au susil Lesaucheux, puisque cet échaussement est le même dans les deux susils, lorsque les canons sont de même calibre, de même longueur et de même épaisseur.

Le fusil Lefaucheux est presque entièrement, en ce qui concerne les ratés, dans le cas des fusils à percussion ordinaires.

#### COMPARAISON DES FUSILS ROBERT ET LEFAUCHEUX.

Si je compare actuellement les fusils Robert et Lefaucheux, je trouve que le premier peut être chargé et déchargé avec plus de promptitude que le second, et que son mécanisme, considéré dans son ensemble, est moins compliqué; mais que dans le fusil Lefaucheux le moyen pour désarmer est plus simple et plus prompt, et que le signe auquel on recom-

naît si l'arme est armée ou désarmée est plus apparent; il a aussi l'avantage de se nettoyer plus promptement que le fusil Robert. Je ne puis d'ailleurs faire connaître laquelle de ces deux armes peut se fabriquer au prix le moins élévé, parce que les prix de fabrication sont le secret des inventeurs; ni celle qui a le plus de durée, parce qu'elles sont depuis trop peu de temps entre les mains des chasseurs.

L'on a vu que l'on pouvait décharger le fusil Robert beaucoup plus vite que le fusil Lefaucheux; mais lorsque le premier rate, il faut remplacer la cartouche, tandis que pour le second il suffit dans le même cas de remplacer la capsule.

Les fusils de MM. Robert et Lefaucheux ont sur les fusils ordinaires, sous le rapport de la diminution de la charge et de la justesse du tir, les avantages inhérens au tir à balle forcée. Les canons de ces deux fusils étant construits dans le même système, leur portée doit être sensiblement la même. C'est aussi ce que l'on conclut de la deuxième expérience.

Lorsque ces deux armes sont manœuvrées par des hommes parfaitement exercés, et que l'on emploie pour les tirer des amorces de bonne qualité, le fusil Robert donne moins de ratés que le fusil Lefancheux. Si les hommes qui les manœuvrent ne sont pas bien exercés, il arrive tout le contraire, parce qu'il est facile de bien placer l'amorce du fusil Lefancheux, tandis que dans le fusil Robert il faut une certaine attention pour bien placer l'amorce, qui est fixée à la cartouche.

Chacune de ces deux armes présente donc des avantages et des inconvéniens qui lui sont propres; et lors même que l'on parviendrait à inventer des fusils se chargeant par la culasse plus parfaits que ceux dont je viens de m'occuper,

MM. Robert et Lefaucheux auraient toujours le mérite incontestable d'avoir sait saire un pas au persectionnement de ces sortes de suils, et probablement d'avoir ouvert le chemin aux nouveaux persectionnemens qui pourraient être découverts par la suite.

Le rapporteur CHAMBRAY.

## DES PASSAGES DE FLEUVES ET RIVIÈRES

EXECUTES

Par Alexandre-le-Grand,

Les passages de rivières, très-fréquens aux armées, présentent souvent des difficultés telles qu'un grand homme de guerre peut seul les surmonter; cette partie de l'art militaire mérite d'être étudiée avec attention, et plus qu'on ne le fait généralement en France. Pour mieux faire sentir la nécessité de se livrer à cette étude, et pour faire mieux ressortir tout ce que de semblables entreprises exigent, dans leur ensemble, de connaissances et de talens militaires, il faut recourir à l'histoire des grands capitaines, et chercher d'utiles leçons dans les exemples qu'ils nous ont laissés. Les campagnes d'Alexandre présentent à cet égard un grand nombre

de faits sur lesquels nous nous proposons d'appeler l'attention.

Alexandre, à peine âgé de vingt ans, succède à son père, l'an 336 avant J.-C. Il convoque dans le Peloponèse une assemblée générale des Grecs et se sait donner le commandement de l'armée destinée à envahir la Perse. Mais avant de s'engager dans cette expédition lointaine, il lui importait de réduire la Thrace et l'Illyrie : il s'avance en vainqueur jusqu'aux bords de l'Ister (Danube); les Triballiens et les Thraces se réfugient dans une île de ce fleuve; Alexandre s'empare de quelques bâtimens longs venus de Byzance (Constantinople) (1), y embarque autant d'hommes qu'ils peuvent contenir, et se dirige vers l'île où ses ennemis s étaient retirés, mais il fait de vains efforts pour y aborder; les Barbares accourus défendent la rive avec succès; le petit nombre de vaisseaux et de soldats, la côte escarpée, la rapidité du fleuve resserré dans son lit, tout présente des obstacles insurmontables.

Alexandre abandonne cette entreprise; il fait remonter les vaisseaux pour traverser l'Ister et attaquer les Gètes, habitans de la rive opposée. Ceux-ci, au nombre de quatre mille cavaliers et de plus de dix mille hommes de pied, accourent pour le repousser. Alexandre, déterminé à les soumettre et instruit par l'expérience, ordonne à ses soldats de construire des radeaux d'outres, formés avec les peaux de leurs tentes, et qu'on se saisisse de tous les canots et nacelles dont les habitans riverains se servent pour le commerce et la pêche, afin de porter dans le même trajet un très-grand nombre de troupes.

Ces préparatifs achevés, Alexandre profite de l'obscurité

<sup>(1)</sup> On a placé entre paranthèse les noms modernes correspondant aux noms anciens,

de la nuit pour traverser, avec une audace admirable et sans jeter de pont, le plus grand fleuve de l'Europe; il aborde sans être découvert avec quinze cents chevaux et quatre mille hommes de pied, surprend à la pointe du jour les Barbares et les défait complètement.

Il termine cette campagne par le siége et le sac de Thèbes, en Béotie. On lui reproche amèrement le massacre des Thébains; mais ne devait-il pas, avant son départ pour l'Asie, établir solidement son empire sur les Grecs, et montrer à ce peuple inconstant et léger, comment il saurait châtier ceux qui voudraient se soustraire à sa domination, ou qui chercheraient à compromettre une expédition dont il se promettait tant de gloire? Ce qu'il a fait, il fut forcé de le faire; il devait épouvanter les Grecs pour n'être point inquiété sur ses derrières, pour assurer sa ligne de communications et recevoir des renforts.

Au printemps de l'an 335, Alexandre embarque son armée à Sestos, traverse l'Hellespont, débarque en Asie, à la tête de trente mille hommes d'infanterie et de cinq mille de cavalerie. Après quelques jours de marche, il se trouve en présence de l'armée perse, rangée de l'autre côté du Granique. Ce fleuve, dont le lit est inégal et profond, les rives escarpées et difficiles, offrait peu d'endroits guéables et assez spacieux pour passer sur un front large. Ces difficultés n'arrêtent point Alexandre; il se met à la tête d'une partie de la cavaletie, fait traverser le Granique par les deux ailes de son armée; la cavalerie perse s'oppose au passage, repousse d'abord les Macédoniens qui combattaient sur un terrain bas et glissant; Alexandre, avec sa cavalerie, rétablit le combat, donne le temps à sa phalange de se former. On combat de part et d'autre avec un acharnement égal: Alexandre fait des prodiges de valeur; il court les plus

grands dangers, parvient enfin à mettre la cavalerie perse en fuite et remporte la victoire.

Ce passage du Granique est un des plus beaux faits d'armes d'Alexandre: il sut peut-être téméraire d'entre-prendre le passage à gué d'un sleuve dont les bords étaient d'un accès difficile, en présence d'une armée qu'aucun revers n'avait encore abattue, qui était commandée par de bons généraux, et qui avait pris une position formidable de l'autre côté du sleuve; mais Alexandre, se trouvant pour la première sois en présence des Perses, ne pouvait reculer; il dut combattre, et son intérêt exigenit qu'il débutât par une de ces actions d'éclat qui établit la réputation du général et qui terrisse l'ennemi.

Alexandre, après la bataille du Granique, sonnet toute l'Asie-Mineure, défait l'armée de Darius à la bataille d'Issus, s'empare de la Syrie, assiége et prend la ville de Tyr, fait la conquête de l'Egypte, revient en Asie et marche vers Babylone. Les Perses veulent lui disputer le passage de l'Euphrate; ils prennent la fuite à son approche : Alexandre passe ce fleuve avec son armée sur deux ponts de bateaux, traverse le Tigre sans obstacles, marche au-devant de l'armée perse, remporte la victoire d'Arbelles, et entre en vainqueur dans Babylone. Après avoir pris possession de cette ville importante, il achève la conquête de la Perse et de la Médie, et poursuit sans relâche Darius fuyant devant lui.

Alexandre apprenant que Bessus après avoir massacré Darius avait ceint la tiare, se met à la poursuite de ce meurtrier. Bessus, vivement pressé, traverse l'Oxus (Dzihoun ou Amon Déria), l'un des fleuves les plus larges, les plus profonds et les plus rapides de l'Asie, après ceux de l'Inde; et, pour arrêter les Grecs sur le bord de ce fleuve,

Bessus brûle tous les bateaux qui ont servi à son passage. L'armée macédonienne en arrivant sur les bords de l'Oxus n'avait nul moyen de le traverser; l'on manquait de bois pour y jeter un pont de pilotis qui d'ailleurs aurait été d'une construction longue et difficile, sur un courant aussi rapide, et aurait fait perdre un temps précieux, Alexandre ne trouve d'autres expédiens que de faire remplir de paille et de sarmens secs les peaux qui formaient les tentes de ses soldats; on les coud de manière à les rendre imperméables, l'on en forme des radeaux, et l'armée, sur ces frêles machines, traverse le fleuve, en cinq jours, non sans perdre toutefois une partie de ses chevaux.

Alexandre, ayant puni Bessus, pousse ses conquêtes jusqu'au Jaxarte (Syr-Deria ou Sihoun). Provoqué par les Scythes, il s'élance le premier dans le sleuve et les défait.

Du Jaxarte, Alexandre revient vers l'Oxus, et se dirige sur l'Indus (Sind), en divisant son armée en plusieurs corps destinés à agir séparément, pour soumettre les peuples qui habitent de l'Oxus à l'Indus. Avant d'arriver devant la ville de Messagnes, qu'il assiégea et prit, il passe avec beaucoup de peine le Gurée (affluent de l'Indus); la profondeur de la rivière, la rapidité de son cours et le glissant des cailloux arrondis qui remplissent son lit, rendent ce passage difficile.

Alexandre, parvenu aux bords de l'Indus, fait abattre les arbres qui bordent la rivière, pour servir à la construction des barques sur lesquelles il descend ce fleuve jusqu'aux lieux où Ephestion avait fait jeter un pont de bateaux; il passe ce fleuve et marche vers l'Hydaspe (Djebm ou Bihol), en faisant transporter sur des voitures, à la suite de son armée, les bateaux démembrés qui avaient servi à traverser

l'Indus: les plus petits étaient rompus en deux, les autres en trois.

Porus, qui attendait les Macédoniens de l'autre côté de l'Hydaspe, prit position avec l'armée indienne, en face d'Alexandre, et envoya de forts détachemens partout où l'on aurait pu tenter de passer le fleuve.

Alexandre, après avoir reconnu les bonnes dispositions de Porus, cherche à le tromper sur ses véritables intentions; il veut avec raison éviter d'effectuer le passage en face de l'armée indienne; il craint que le nombre, l'aspect et les cris des éléphans ne jettent le désordre dans la cavalerie, et que les chevaux épouvantés, au lieu d'avancer, ne rebroussent chemin et ne se précipitent dans le fleuve.

Pour mieux cacher ses projets, il divise son armée en plusieurs corps qu'il dissémine sur différens points; il fait répandre le bruit qu'il attendra l'hiver pour franchir le fleuve, parce que dans cette saison les eaux de l'Hydaspe, ne sont plus gonflées par la fonte des neiges, ni par les pluies du solstice d'été: il affecte de rassembler dans son camp des provisions immenses. Pendant ce temps, il fait assembler les bateaux de l'Indus et construire des radeaux; il s'occupe de reconnaître soigneusement le cours du fleuve. Il découvre, à quatre ou cinq lieues de son camp, un rocher boisé que l'Hydaspe contourne, et en face duquel était, au milieu de la rivière, une île également boisée.

Alexandre regarde cet endroit comme le plus favorable pour exécuter son passage; ses préparatifs achevés, il fait courir pendant plusieurs nuits de suite, la cavalerie le long du rivage et allumer des feux, en plusieurs points. La première nuit Porus accourut avec toute son armée, les nuits suivantes il se borne à envoyer des éclaireurs pour observer

les Macédoniens, c'était là le but d'Alexandre pour pouvoir dérober à son ennemi une marche de nuit.

Au jour fixé pour le passage, Alexandre divise son armée en trois corps, le premier et le plus nombreux destiné à agir sous ses ordres se portera au rocher boisé en s'éloignant du rivage pour mieux cacher sa marche, le deuxième corps tentera de passer entre ce point et le camp, le troisième corps qui restera au camp fera le simulacre du passage, mais ne le tentera réellement qu'autant que Porus se soit éloigné avec ses éléphans.

A l'entrée de la nuit toute l'armée se met en mouvement, on achève d'assembler les bateaux, et de former les radeaux et de les conduire aux points désignés. Un violent orage accompagné de coups de tonnerre et d'une pluie battante favorise tous ces préparatifs et contribue à les dérober à l'ennemi.

Au point du jour Alexandre sait passer son corps d'armée dans l'île boisée et de là sur la rive opposée, les éclaireurs ennemis ne découvrent son mouvement que lorsque les Grecs sont prêts d'aborder. Alexandre range immédiatement en bataille sa cavalerie qui avait reçu l'ordre de passer la première, et marche à l'ennemi, mais bientôt il reconnait qu'il est dans une nouvelle île fort grande et qu'il restait encore à traverser un canal étroit mais que la pluie de la nuit avait grossi au point qu'ou eut de la peine à y trouver un gué; il n'y avait point à hésiter, les chevaux le traversent en ayant de l'eau jusqu'au poitrail et l'infanterie jusques sous les bras.

Porus envoie son fils avec un corps d'armée pour s'opposer à la marche d'Alexandre; Alexandre le bat; Porus en apprenant la défaite de son fils s'ébranle avec toute son armée, Alexandre se porte à sa rencontre, en détachant un corps de cavalerie pour tourner l'aile gauche des Indiens; le stratagême lui réussit, pendant la bataille les autres corps de l'armée grecque traversent l'Hydaspe malgré les détachemens que Porus leur avait opposés, et achèvent la déroute des Indiens.

Les bonnes dispositions de ce passage et son exécution à proximité d'un ennemi vigilant, sont dignes de la réputation d'Alexandre, et plus on les étudie plus on est forcé d'admirer le génie et les talens de ce grand capitaine dans l'art de la guerre.

Le passage de l'Hydaspe permet à Alexandre de pénétrer dans l'Inde, il passe sur des radeaux et des bateaux l'Acesinès (Tehen-âb) le lit de cette rivière large et rapide est semé d'écueils ou de roches contre lesquels viennent échouer et se briser les bateaux, tandis que les radeaux qui tirent moins d'eau abordent heureusement.

Alexandre traverse avec plus de facilité l'Hydraotès (Ravy) et marche vers l'Hyphase (Garro) pour conquérir l'Inde entière. Mais arrivée sur les bords de cette rivière, l'armée macédonienne découragée par tant de marches et de combats et ne prévoyant pas le terme de ses fatigues, refuse de se porter en avant, et résiste aux ordres et aux prières de son roi.

Alexandre forcé de renoncer à ses projets gigantesques fait élever des autels sur les bords du fleuve et pose ainsi des bornes à son empire.

L'armée dans sa marche rétrograde repasse l'Hydraotès et l'Acesinès et se porte sur l'Hydaspe.

Alexandre forme sur les bords de ce fleuve un projet dont la hardiesse étonne, il veut en descendant les affluens de l'Indus parvenir à ce fleuve, le suivre dans son cours jusqu'à la mer, pour ramener sa flotte à Babylone en suivant les bords de la mer et en lui faisant remonter le Tigre et l'Euphrate.

Il fait construire et rassembler sur les bords de l'Hydaspe, une flotte de près de deux mille bâtimens légers (1), parmilesquels on compte quatre-vingts triacontères; tout étant prêt pour le départ, l'armée s'embarque au lever de l'aurore, tous les vaisseaux s'ébranlent, les bâtimens de guerre s'avancent les premiers, les bâtimens de transport les suivent tous à une distance égale et nécessaire pour ne point se heurter.

L'aspect de cette flotte en mouvement forme le spectacle le plus beau, le plus imposant qu'on ait jamais vu; les Barbares accourent en foule sur les deux rives et témoignent par leurs chants et leurs cris l'admiration dont ils sont frappés.

Le cinquième jour la flotte arrive au confluent de l'Hydaspe et de l'Acesinès, le lit de ces deux rivières s'y resserre, leurs courans se contrarient et forment des remous et des gouffres profonds; les navires qu'on ne peut plus gouverner s'entrechoquent, plusieurs sont brisés et périssent, et ce n'est qu'après avoir couru les plus grands dangers que la flotte aborde enfin à la rive droite, bien au-dessous du confluent, en un point où la rivière s'élargissant devient moins rapide et moins dangereuse pour la navigation.

Tandis qu'on répare la flotte dont le commandement est confié à Néarque, Alexandre soumet les peuples riverains et se porte de nouveau sur l'Hydraotès, le traverse, et défait

<sup>(11</sup> Les bâtimens de cetté flotte étaient des triacontères ou galères à trente rames, ayant un pont et quinze rames de chaque côtés; des hémiohes ou galères dont le milieu restait à découvert pour les rameurs. Des hippagoges ou grand bacs pour le transport de la cavalezie.

les Barbares; blessé dangereusement à la prise d'un fort, il profite de sa convalescence pour faire construire une nouvelle flotte sur l'Hydraotès, descend ce fleuve jusqu'à sa jonction avec l'Acesinès, continue sa navigation, entre dans l'Indus, et tout en suivant le cours de ce fleuve, il remporte de nouvelles victoires sur les Barbares.

Parvenu au point où l'Indus se partage en plusieurs bras pour se jeter dans la mer, Alexandre reconnaît les deux principaux; cette navigation ne fut pas sans danger: les Grecs ne purent se procurer de pilotes parmi les Indiens qui tous avaient abandonné les bords du fleuve, ils essuyèrent une tempête qui endommagea leurs vaisseaux, les effets du flux et du reflux de la mer qu'ils ne connaissaient pas, les épouvantèrent beaucoup et causèrent de grands désordres dans la flotte.

Pendant cette reconnaissance, Alexandre avait fait établir au point où l'Indus se divise en plusieurs bras un port et des chantiers pour réparer les vaisseaux, après avoir approvisionné sa flotte de vivres et de tous les objets nécessaires à la navigation, il se dirige avec son armée à travers les déserts pour revenir en Perse.

L'armée eut beaucoup à souffrir pendant cette route longue et pénible dans les sables brûlants du désert.

La flotte qui attendit la saison de vents favorables pour son retour, descendit l'Indus, et Néarque l'amena heureusement dans le Tigre

Alexandre, après avoir réparé les désordres qui s'étaient introduits pendant son absence dans les divers gouvernemens de la Perse, se disposait à entreprendre une nouvelle expédition lorsqu'il mourut à Babylone à l'âge de 33 ans, l'an 323 avant J. C. et dans la treizième année de son règne.

H. de Calais, officier.

### COMPARAISON

DES

## AVANT-TRAINS D'AFFUTS DE CAMPAGNE

ANGLAIS BY ANGLAIS MODIFIE ,

# CONSIDÉRÉS PRINCIPALEMENT SOUS LE RAPPORT DES ATTELAGES.

On sait que l'avant-train de l'artillerie de campagne angluise est à bras de limonière mobiles; le sous-verge de derrière soutient à peu-près seul ces deux bras.

Dans l'avant-train adopté par l'artillerie française, et que nous appellerons avant-train modifié, A y a un timon sans volée de devant et sans aucun palomier; le timon est soutenu en partie pardes branches courbes de support, en fer et mobiles, qui sont liées aux harnais de derrière.

Dans les deux espèces d'avant-trains, les chevaux de milieu et de devant tiront sur les traits des chevaux de derrière; le mode de liaison des deux avant-trains avec les arrièretrains, est à peu-près le même; les roues de l'affut, du caisson... sont de même hauteur que celles de chaque avant-train etc.

Nous examinerons sous ses différens rapports la manière d'atteler les chevaux à l'avant-train anglais; elle nous paraît peu favorable au développement de leur force de traction-

Mais avant d'essayer de le démontrer, mous nous arrêterons sur un point peu remarqué peut-être, et qui nous paraît important; c'est que la limonière et les attelages anglais ont pu être bons pendant les guerres d'Espagne et de Portugal pour l'artillerie d'une armée peu nombreuse, sans qu'on doive en conclure qu'ils conviennent à l'artillerie de l'armée francaise.

Il paraît que les Anglais emploient pour conduire leurs bouches à feu et leurs munitions plus de chevaux que nous, et qu'ils craignent peu d'en ruiner quelques-uns: tonjours prets à appliquer oet adage, l'argent est le nerf de la guerre. Mais ce qui, en général, est praticable pour l'artillerie d'une armée peu nombreuse pourrait être très-défectueux si on rendait l'une et l'autre beaucoup plus fortes. De ce que les Anglais, dans telle ou telle campagne, se seront servis sans trop de désavantages, et même (si l'on veut quoique rien ne le prouve) avec supériorité, de leurs attelages, on ne doit pas en inférer que des attelages disposés de la même manière conviennent également et partout à l'artillerie d'une armée de 4 à 5 cent mille hommes, telles que celles que la France peut être appelée à mettre sur pied.

On sait qu'une batterie marche toujours mieux qu'un parc de corps d'armée, et celui-ci mieux qu'un parc général. Plus les convois d'artillerie sont considérables, plus ils exigent de soins et éprouvent d'accidens de toute espece; plus il est difficile d'en régulariser les mouvemens. En suivant cette idée, on voit que, pour un seul corps de 30 à 40 mille hommes, on peut augmenter, sans de très-grands inconvéniens, la force des attelages des parcs et des batteries et y employer beaucoup plus de chevaux de rechange qu'on n'en emploie ordinairement. Le surcroit de dépenses qui en résulte est alors comparativement assez faible. Quelques centaines de chevaux de plus, répartis dans plusieurs divisions, peuvent ne pas en compliquer sensiblement les manœuvres, ou du moins l'embarras qu'ils occasionent peut être com-

pensé par quelques avantages qui déterminent à s'exposer. à cet embarras momentané et ayant lieu sur une petite échelle.

Telle paraît avoir été la position de l'armée anglaise lorsqu'elle a fait les essais qui nous sont le mieux connus de son système d'artillerie de campagne. On ne pourrait rien induire de bien concluant pour nous de l'usage qu'elle en fait dans l'Inde, ni des essais qu'ont tentés quelques puissances alliées en 1813 et 1814. Les batteries envoyées en Allemagne par les Anglais, furent plus ou moins modifiées par les officiers qui les commandèrent. Ce n'est que dans les guerres de Portugal et d'Espagne qu'on s'est réellement servi assez longtemps de ces batteries pour en obtenir des résultats qui méritent examen. Pendant ces guerres, l'armée anglaise proprement dite ne s'élevait pas à plus de 40 à 45 mille hommes. Il faudrait qu'un corps au moins deux ou trois fois plus nombreux que le précédent eût manœuvré régulièrement dans la Péninsule avec le système d'artillerie que nous avons pris pour modèle, afin que la comparaison établie entre le matériel anglais et le nôtre fût exacte sur un point important, la force de l'armée à laquelle l'un et l'autre doivent appartenir.

 Quelques motifs particuliers aux Anglais qui ont pu les déterminer à adopter la limonière à bras mobiles et rendre ses inconvéniens moins sensibles pour eux pendant les campagnes de la Péninsule.

Après qu'un système d'artillerie a été soumis aux épreuves de la guerre, les seules vraiment concluantes, il n'est peutêtre pas inutile, pour le bien juger, de rechercher les circonstances qui ont accompagné son adoption et d'examiner les causes, même éloignées et indirectes, qui lui ont été favorables ou défavorables. C'est en les appréciant toutes qu'on se forme une idée plus juste de sa valeur intrinsèque.

Lorsqu'en 1807 et 1808 les Anglais modifièrent leur matériel d'artillerie, ils n'avaient que des voitures à limonières. Jusqu'à cette époque elles avaient été les seules employées dans leurs armées (1). Si plus tard, en 1812 et 1813, les batteries qu'ils destinèrent à agir dans le nord de l'Allemagne eurent une partie de leurs voitures à timon, ce fut une innovation contre laquelle les artilleurs anglais montrèrent une forte répugnance. Ils ont depuis abandonné le timon, quoique le général Hanovrien Decker parût avoir réussi à leur en faire sentir les avantages. (2)

a Au commencement de la guerre que l'Angleterre avait entreprise contre les Français dans la Péninsule, elle avait d'abord donné des avant-trains à limonière à ses affûts de canon et aux autres voitures de campagne, parce que les défilés des montagnes du midi du Portugal ne permettaient pas d'atteler deux chevaux de front. Mais, aussitôt que ses armées se furent avancées dans les plaines de Salamanque, on reconnut que cet attelage n'était plus convenable, et on fut obligé de recourir à des moyens qui permissent d'atteler les voitures soit à un seul cheval, soit à deux chevaux de front (3).

L'invention de la limonière à bras mobiles donna le moyen de satisfaire à cette double condition. Les Anglais jugèrent même que, par son emploi, ils pouvaient se passer d'équipages spéciaux d'artillerie de montagne. Ils renoncè-

<sup>(1)</sup> Traité élémentaire d'artillerie par le capitaine Decker, traduction de MM. le colonel Ravichio et le capitaine Nancy. pag. 223.

<sup>(2)</sup> Voyages dans la Grande Bretagne par Charles Dupin, force militaire, tome 2 pag. 166, 2° édition.

<sup>(3)</sup> Traité élémentaire d'artillerie par le capitaine Decker, page 231.

N. 15. 2° SÉRIE. T. 4. MARS 1834.

rent à ces derniers équipages dont ils étaient autrefois grands partisans, et, pour faire la guerre dans des pays aussi variés que l'Espagne et le Portugal, ils ne se servirent que de leur artillerie ordinaire, exemple que leurs alliés n'imitèrent point. Les Anglais trouvèrent, en outre, au nouvel avant-train à limonière cet avantage, qui est un des caractères distinctifs de tout leur matériel: il se démonte et se monte facilement; ce qui rend très-prompts l'embarquement et le débarquement des voitures, et leur fait occuper moins d'espace dans les vaisseaux. Mais une pareille propriété, importante pour une puissance insulaire, est accessoire pour nous.

En 1808, l'artillerie à cheval, d'un emploi si fréquent et si utile dans nos armées, était bien moins en usage dans l'armée anglaise que dans la nôtre. Un système d'artillerie qui paraissait devoir en tenir lieu dans plusieurs circonstances, en fournissant le moyen de transporter rapidement les canonniers d'une position à une autre, devait encore, par ce motif, convenir aux Anglais. Ils n'avaient besoin, au moins pour leur propre compte, que d'un petit nombre de batteries. Ils eurent peut-être raison den'en pas vouloir de trois espèces différentes pour soutenir une guerre où il leur importait de ne pas trop morceler leurs troupes et de ne les employer que suivant les vues particulières aux généraux de leur nation. Ils purent se contenter d'un matériel de campagne mixte qui, sans appartenir exclusivement ni à l'artillerie à pied, ni à l'artillerie à cheval, ni à l'artillerie de montagne, réunit cependant quelques-unes des propriétés de chacune de ces trois subdivisions introduites dans l'artillerie de la plupart des autres puissances. Mais, pour obtenir cette réduction apparente de trois espèces de batteries en une seule, il est (arrivé tout en améliorant

l'ensemble) ce qui semble inévitable quand on veut satisfaire à trop de conditions à la fois: on n'en a rempli qu'à demi de très-essentielles. De ce nombre et en première ligne se trouve la conservation des attelages, d'où dépend, en grande partie, le bon emploi de l'artillerie de bataille. Si le même avant-train peut se prêter quelquefois aux attelages de file, à ceux de front et au double transport des munitions et des canonniers, il n'en serait pas de même des chevaux dans une grande armée, qui ne pourraient résister également aux fatigues successives de trois services bien distincts.

A ces considérations on peut ajouter que les chevaux de l'artillerie anglaise sont généralement meilleurs et mieux choisis que ceux de l'artillerie française : nous y mettons un prix environ moitié moindre, et il nous en faut bien davantage.

On sait combien les soins, la propreté, la régularité de pansage influent sur la santé et par conséquent sur la force et la durée des animaux. Les soldats anglais sont naturellement plus soigneux que nos soldats du train. Le mode de recrutement des premiers est surtout meilleur que ne l'a été, en général, le mode de recrutement des seconds avant la formation des canonniers conducteurs. Le choix des uns et des autres est très-important pour la conservation des attelages. Combien de fois l'organisation de nos escadrons du train n'a-t-elle pas obligé, pour en compléter toutes les compagnies sur le pied de guerre, non de prendre les hommes au hasard dans une levée, mais ce qui était pire pour le service du train, de charger les chess des autres corps de les désigner eux-mêmes, et de procurer ainsi à ces chefs le moyen de se désaire des soldats qui ne leur convenaient point?

D'autres différences existèrent entre les attelages de l'artillerie anglaise et les nôtres pendant les guerres d'Espagne.

Les Anglais avaient la majeure partie des habitans du pays pour eux. Ils trouvaient plus facilement que nous à réparer leurs pertes. Payant sort cher et exactement tout ce qui leur était nécessaire, les chevaux de rechange ne devaient pas leur manquer. Ils pouvaient soumettre leurs attelages à plus de fatigues. Ces attelages ne s'usaient pas, en partie, avant d'arriver sur le théâtre de la guerre. Ils v étaient transportés par mer. C'est sur mer qu'après quelques journées de marches en retraite, ils se résugiaient et qu'ils trouvaient repos et sûreté. Ils n'avaient que trèsrarement de longues distances à parcourir pour arriver à leurs magasins et à leurs dépôts d'approvisionnemens. De nombreux bâtimens débarquaient, en temps utile, sur divers points, de la côte des fourrages, des vivres, des munitions en abondance; avantage immense dont fut privée l'artillerie française, réduite souvent à de longs et pénibles convois et à d'insuffisantes rations. Des fatigues et des privations extraordinaires dans des pays épuisés tour à tour par chaque parti, mais où d'ordinaire la population était contre nous, augmentèrent singulièrement les pertes de chevaux dans nos parcs et nos batteries. Quand bien même les attelages à l'anglaise auraient eu alors sur les nôtres une grande supériorité, ce qui ne paraît pas du reste avoir été remarqué, on n'en pourrait rien conclure, en général, pour un système favorisé par tant de circonstances locales et créé, en partie, pour et par ces circonstances.

D'un autre côté, la guerre d'Espagne eut un caractère particulier. Elle sut conduite par le général anglais avec beaucoup de méthode et avec une sage lenteur. Ce sut pour lui une guerre plus souvent désensive qu'offensive, une guerre

de positions et de sièges plutôt que de grands mouvemens. Mais s'il fallait que l'artillerie d'une armée considérable fit longtems de ces marches forcées, de ces manœuvres rapides dont on a vu tant d'exemples dans les belles campagnes de Napoleon, il est douteux que les attelages à l'anglaise pussent y résister. On y consommerait un trop grand nombre de chevaux pour qu'il fût possible de pourvoir à propos à leur remplacement, à moins de continuer l'usage des réquisitions, devenues si communes et si vexatoires pour les pays ennemis pendant nos dernières guerres. A l'avenir, on renoncera sans doute autant que possible à cet usage, qui ne fut pas sans influence dans nos revers. Les armées obligées plus que jamais de se suffire pour beaucoup de choses à elles-mê-mes, doivent donc être organisées de manière que tous leurs élémens, et surtout les plus importans, ne soient soumis qu'à ces causes de destruction qu'il est impossible de prévenir. Il n'y en a déjà qu'un trop grand nombre d'accidentelles qui détruisent les chevaux de trait, pour qu'on doive soigneusement éviter d'en ajouter de permanentes provenant d'une mauvaise disposition de nos machines.

( La suite au prochain numéro. )

# BULLETIX.

#### FORTIFICATIONS DE PARIS.

Considérations sur la défense nationale et sur le rôle que paris doit jouer dans cette défense. (1)

Le défaut de temps seul nous a empêché jusqu'à ce jour, de rendre compte de cet ouvrage remarquable et sous le rapport du style et sous celui de la profondeur des pensées. Jamais peut-être question plus importante ne fut agitée. Combien ne doit-on pas regretter que le désaccord complet qui s'est établi à ce sujet entre le gouvernement et le peuple de Paris en ait ajourné pour longtemps la solution! Toute-fois nous ne pouvons croire que l'ajournement de ce projet soit indéfini. La force des choses y ramènera; il faudra que la question soit tranchée, et nous pensons qu'elle le sera en faveur desfortifications. C'est aussi l'avis de l'auteur de l'ouvrage que nous annonçons. Dans des considérations aussi énergiquement que patriotiquement exprimées, l'auteur

<sup>(1)</sup> Un vol. in-8° avec deux planches, Paris 1833, chez Paulin, place de la Bourse.

expose fort bien que la révolution de 1850 a mis de nouveau parmi les grandes nations de l'Europe deux principes contraires en présence, la souveraineté du peuple et le droit aristocratique, et que ces deux principes ayant des intérêts diamétralement opposés, ne pourront jamais s'unir par une paix solide. A une époque, en effet, où la presse fait entendre à chaque instant ses millions de voix à un public toujours avide d'émotions nouvelles, il faut de toute nécessité ou que les grandes nations qui vivent sous des régimes si différens mettent entre eux des barrières insurmontables et s'isolent pour prévenir des collisions qui sont presque inévitables, ou bien qu'elles cèdent chacune un peu de la rigidité des principes qui les gouvernent, en sorte que l'arisfocratie prenne des formes libérales et le pouvoir émané du peuple des formes aristocratiques. Mais deux inconveniens majeurs rendent presque impossible ce dernier rapprochement. Si les pouvoirs despotiques accordent quelque liberté à leurs peuples, ceux-ci peuvent y prendre goût et vouloir marcher tout-à-fait sur les traces de la grande nation qui a falonné la route. Si au contraire ce sont les pouvoirs émanés du peuple qui veulent singer les vieilles royautés, ils risquent de se discréditer aux yeux d'une nation bien résolue à ne pas démordre des nouvelles idées qui ont passe dans ses mœurs. L'un est l'autre pouvoir ont donc la chance de se perdre dans un rapprochement que, quant à nous, nous regardons comme impossible ou du moins peu durable. Reste donc l'isolement d'où doit nattre une inquiétude et une jalousie continuelles qui ne peuvent manquer tôt ou tard d'engendrer une guerre sérieuse de principes qui se terminera probablement par la conversion de tous les gouvernemens de l'Europe aux formes du gouvernement libéral. L'auteur est aussi persuadé que nous de l'imminence de cette conflagra-

ŀ

tion générale. Il démontre parsaitement que Paris ayant été le foyer du nouveau principe, c'est Paris qui sera le but des plus grands efforts de la coalition des rois absolus. Ce n'est que là qu'ils peuvent espérer de la détruire. Il pense avec beaucoup de raison, selon nous, qu'une troisième restauration aurait pour résultat le démembrement du royaume. Les Bourbons de la branche ainée pourraient se contenter d'une vingtaine de départemens avec Bourges ou Nantes, pour capitales; Paris et les autres villes du royaume formeraient de petites principautés à l'instar de cette bienheureuse Allemagne dont la bizarre division territoriale et politique, fait depuis si longtemps le désespoir des géographes. Ce serait, en effet, la seule ressource des rois selon la grâce de Dieu, et il est hors de doute, que le soin de leur conservation la leur ferait adopter, s'ils étaient vainqueurs. La France doit donc se premunir contre ce danger. C'est le système fédéral, c'est la dissémination de nos forces qui nous perdraient; un centre commun, une unité politique, une capitale influente et inexpugnable sont donc le refuge du pouvoir populaire. C'est en vain que des moralistes peu judicieux citent les grandes villes et surtout les capitales, comme un gouffre de corruption, un chancre qui dévore la substance la plus précieuse de tout un peuple; des faits positifs viennent détruire cette absurde accusation. Eu égard à la population, il se commet moins de crimes à Paris que partout ailleurs, il s'y paie plus d'impôts, il s'y fabrique plus d'objets. C'est un grand centre d'essaipour l'industrie, indispensable à une grande nation. Sous le rapport moral, quel peuple a fait faire plus de pas à la civilisation et à la cause de la liberté que celui de Paris ? A chaque effort de l'aristocratie pour rétablir le despotisme d'un seul, a toujours correspondu un nouvel effort plus puissant de Paris pour

maintenir le pouvoir tutélaire de tous. Paris, centre de la cause nouvelle, sera donc toujours le but de l'attaque; et nous pensons qu'un officier supérieur, dont nous reconnaissons d'ailleurs l'extrême mérite (1), se trompe en voulant porter dans le Delta entre la Haute-Loire et l'Allier toute la défense du royaume. Les capitales purement militaires ne sont bonnes que dans les états despotiques, là où un peuple façonné à la servitude, se plait sous le joug antique et déteste l'étranger comme une nouveauté; mais pour les peuples qui aiment la liberté, surtout pour qu'elle favorise leur industrie et leurs jouissances sociales, les vraies capitales à défendre sont les grands centres de population. En France c'est Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Caen, Rouen, et bien d'autres villes dont quelques-unes sont déjà fortifiées. C'est surtout Paris et Lyon qui sont les plus exposées aux agressions de l'est. Une capitale fictive vers l'Allier ou ailleurs serait négligée par l'ennemi; vous y auriez concentré le restant de vos forces; il vous y laisserait fort paisible, se porterait sur Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, s'en emparerait, y établirait quelque nouveau gouvernement qui, en contentant l'intérêt matériel de tous, satisferait les croyances politiques de l'un des partis qui s'agitent toujours dans les pays libres; il se rendrait ainsi peu-à-peu maître de toute la France; et lorsque les provinces ne vous fourniraient plus ni vivres, ni munitions, ni soldats nouveaux, il faudrait ou vous rendre ou sortir de votre place pour venir affronter avec un désavantage marqué cet ennemi que vous espériez attirer à vous. On ne doit donc pas compter sur l'efficacité des capitales militaires.

<sup>(1)</sup> M. Duvivier.

Les autres chapitres de l'auteur sont consacrés à la reconnaissance générale de la France : il recherche quels sont les principaux débouchés favorables à l'ennemi, quels points devraient être fortifiés entre la frontière et la capitale ; il fait ressortir toute l'importance de Maëstricht et des bassins de la Meuse, et il finit par conclure encore que, de quelque côté que vienne l'attaque, c'est toujours, en définitive, sur Paris que l'on marchera, parce que là seulement on pourra espérer de trouver la fin de la guerre. Il faut donc fortifier Paris ; telle est la conclusion de l'auteur. C'est aussi celle de tous les bons esprits, et nous pensons que toutes les opinions ont fini par s'entendre sur ce point. Mais quel est le meilleur mode à employer? C'est ici que la question devient plus épineuse. L'auteur examine dans son septième chapitre les divers projets présentés, et nous allons les passer en revue avec lui, en nous servant du mémoire d'un officier d'un rare mérite (1), qui a commence l'examen de cette même question dans une livraison du journal des Sciences militaires.

Trois projets différens sont en présence. Le plus ancien et le plus respectable, puisque c'est Vauban lui-même qui en est l'auteur, repose sur l'idée de deux enceintes continues. Le maréchal Soult, le général Bernard et le comité du génie préférent un système de forts détachés, soutenus, en arrière, par l'enceinte actuelle. Enfin le général Valazé a présenté un troisième projet consistant en une seule enceinte continue, enfermant les faubourgs qui sont hors des murs d'octroi. Examinons ces trois projets en détail.

Vauban yeut que l'on conserve l'enceinte actuelle, (1),

<sup>(1)</sup> M. Choumara, mai 1833.

<sup>(2)</sup> L'enceinte actuelle de notre époque n'est plus celle de Vauban, mais son raisonnement y est également si plicable.

qu'on la répare avec soin, que l'on élève son revêtement à 13 mètres au-dessus du fond du fossé, qu'on la flanque par les vieux bastions et grosses tours qui existent et à leur défaut par des neuves espacées entre elles de 240 mètres. Il veut que l'on terrasse cette enceinte, qu'on la rende capable de soutenir un parapet à l'épreuve du canon et qu'on l'entoure d'un fossé de 20 mètres de largeur sur 7 mètres de profondeur, avec contrescarpe revêtue, s'il est possible. Il veut que l'on prolonge cette enceinte au travers de la Seine, en enfermant les arches des ponts défensifs par des herses; que l'on fortifie les portes par des orgues et des ponts-levis, et que l'on rase les maisons des faubourgs à une distance de 40 à 60 mètres.

Au delà de la première enceinte, et à bonne portée de canon, c'est-à-dire, à la distance de 2000 à 2500 mètres, Vauban établit une seconde enceinte: occupant toutes les hauteurs convenables. Cette enceinte doit être bastionnée ou armée de tours bastionnées avec contregardes. Les portes au moins, doivent être couvertes par des demi-lunes. Tous ces ouvrages doivent être parfaitement revêtus en maçonnerie et terrassés; ils doivent être précédés d'un fossé semblable à celui de la première enceinte et d'un large chemin couvert. Cette enceinte enfin doit être, comme la première, continuée au travers de la rivière, afin d'éviter le défaut par tequel Cyrus prit Babytone.

Vauban veut, outre cela, que l'on établisse deux citadelles de cinq bastions chacune, sur le bord de la Seïne, l'une en amont, l'autre en aval de la ville, et que l'on construise en même temps des arsenaux, magasins à poudre, caves et magasins à blé suffisans pour pourvoir la ville d'approvisionnemens de tout genre pendant an an. Il pense que tout cela pourra se faire, en douze ans, moyennant la somme de 24 millions (aujourd'hui 80 millions): il suppose que Paris, en guerre avec toutes les nations, pourra être attaqué par une armée de 200,000 hommes, et il croit que l'enceinte intérieure étant protégée par la garde bourgeoise, un reste d'armée de 25 à 30 mille bons soldats, renforcés par 10 mille volontaires bourgeois et campés entre les deux enceintes suffiront pour repousser toutes les attaques de l'ennemi, le détruire partiellement et le réduire soit à la fuite, après un an d'efforts infructueux, soit à accepter un traité avantageux pour la France.

Le ministre de la guerre et le comité du génie sont partis d'un principe différent. Ils admettent, comme Vauban, la nécessité d'utiliser la première enceinte de la ville ou mur d'octroi actuel, mais ils ne lui donnent pas le degré de force désiré par Vauban. Ce mur qui n'a maintenant que trois ou quatre mètres de hauteur, serait porté partout à une hauteur de six mètres et renforcé de contreforts intérieurs surmontés d'arceaux qui permettraient d'établir deux rang de créneaux. Il serait flanqué par des barrières et par soixante-cinq tours ou bastions, espacées de 300 mètres, et pouvant recevoir ensemble, 325 bouches à feu.

Au-delà et tout autour de cette enceinte, à une distance de 1,400 à 2,300 mètres seraient construits 17 forts détachés composés chacun de cinq fronts bastionnés avec contrescarpe et chemins couverts, et renfermant dans leur intérieur, tous les établissemens nécessaires à une défense isolée.

Enfin, du côté de l'est seulement, un camp retranché, composé, à droite, de redoutes revêtues, à gauche, de lignes à cremaillère et des canaux de l'Ourcq et de St-Denis, s'étendrait depuis Nogent, Noisy-le-Sec et la Villette jusqu'à St-Denis. Cette dernière ville serait couverte par des ou-

vrages et une inondation qui l'envelopperait en entier. On suppose que la dépense totale monterait à 40 millions. Le mode de la défense consisterait à faire refluer sur Paris toutes les armées, toutes les recrues, toutes les gardes nationales disponibles (150 à 200 mille hommes par exemple) afin de repousser l'ennemi et de dégager la capitale par la concentration de toutes ses forces; on se battrait hors de Paris, dans le camp retranché et entre les forts.

Enfin le général Valazé seul, parmi les généraux influens, partisan avoué de l'enceinte continue, rejette comme une fort mauvaise combinaison le système des forts détachés. Il adopte une seule enceinte continue composée de 80 fronts enveloppant Paris et ses faubourgs, et passant en tête de Bercy, du Petit Charonne, de Belleville, de la Villette, la Chapelle, Clignancourt, les Batignolles et Passy sur la rive droite de la Seine; en avant de Vaugirard, du Petit Montrouge, du Petit Gentilly et d'Austerlitz sur la rive gauche. Cette enceinte complètement dénuée d'ouvrages extérieurs aurait une escarpe de dix mètres de hauteur, assez bien couverte pour qu'on ne pût pas y faire brèche de la campagne. Ses contrescarpes en terre seraient taillées en banquettes et feraient office de corridor pour faciliter la surveillance au dehors et les mouvemens des sorties. Il y aurait à construire, en outre, quarante portes et autant de corpsde-gardes attenans et quarante magasins à poudre. La dépense entière serait de 46 millions; mais par la vente de l'enceinte actuelle du mur d'octroi et les autres avantages que la ville en retirerait, le général Valazé calcule qu'elle se réduirait réellement à 26 millions. Il ne demande que 60,000 hommes pour défendre la ville, qu'il suppose attaquée par 400,000 hommes avec des moyens de campagne seulement, et il réduit à un mois le temps présumé de la défense. Pendant ce temps, les armées françaises disponibles manœuvreraient sur les flancs et les derrières de l'ennemi pour faire lever le siège.

On reproche à Vauban l'énormité de la dépense et la faiblesse de sa garnison, défaut très-réparable, il est vrai. On objecte au comité que l'ennemi pourra, la nuit, passer entre ses forts et s'emparer de Paris, sans coup férir. On lui reproche aussi d'employer trop de monde à la défense; on s'écrie que ses forts sont autant de bastilles dirigées plutôt contre Paris que contre l'ennemi. On blame le général Valazé d'avoir supprimé la première enceinte de Vauban; on s'élève contre l'insuffisance de ses moyens défensifs et la pauvreté du résultat; on soutient avec raison qu'il faut que Paris soit imprenable ou qu'il ne faut pas le fortisser (1). Quant à l'auteur, il faut le dire, son ouvrage ne nous paraît en définitive qu'un long et beau plaidoyer en faveur du général Valazé. Après plusieurs chapitres d'une noble et vigoureuse éloquence, qui flatte le sentiment populaire, il arrive à ce point, sans transition et d'une manière inattendue. Il ne dit rien, ne propose rien de nouveau: C'est le système Valazé, tout pur. Quelques personnes pourraient ne voir dans cette conclusion que l'adroite main de quelque officieux ami. Mais l'habileté reconnue et l'autorité du nom du général Valazé suffiront pour nous faire penser au contraire que l'auteur, en adoptant et en soulenant ses raisonnemens, n'a obei qu'à une conviction profonde et à l'inspiration de sa conscience. Dans tous les cas son livre est un bon ouvrage. La question qu'on y traite et la manière dont elle y est traitée, suffisent pour lui assurer

<sup>(1)</sup> M. Chcumera.

une place distinguée dans la bibliothèque de tout officier qui aime à méditer et nous ne saurions trop en recommander la lecture.

S'il nous était permis, après tant de noms célèbres, d'exprimer notre avis, nous le ferions, avec la modestie convenable à notre position, mais avec la fermeté qui provient d'une pensée indépendante et d'un examen consciencieux; et nous dirions, sans hésiter, que chacun des trois projets nous paraît contenir une partie des élémens du succès, mais non pas tous. Nous pensons, comme Vauban, qu'il faut absolument deux enceintes continues. Et deux ou même trois citadelles; mais nos trois citadelles ne seraient pas redoutables pour Paris. Ce seraient Vincennes, St-Denis et une troisième place fermée, vers la pointe de la presqu'île au-delà du bois de Boulogne. Par économie, pour ne pas bouleverser les boulevards et dans la persuasion que ce serait suffisant pour un réduit, nous ne donnerions pas à la première enceinte toute la force que voulait lui donner Vauhan; nous adopterions celle qui a été proposée par le comité, en avant soin cependant, comme Vauban le recommande, de la prolonger au travers de la Seine en amont et en aval. Nous abandonnerions complètement le système de forts détachés, et nous prendrions dans le général Valazé et dans Vauhan l'idée mère du tracé et de la position de notre deuxième enceinte, position et tracé que nous modifierions cependant de la manière que nous allons l'expliquer.

A notre avis, tout projet qui ne rensermera pas dans la fortistication la presqu'île entière entre Sèvres et St-Denis sera mauvais et manquera son but. M. Duvivier voulait un immense delta pour la désense centrale du royaume : le voilà trouvé, mais réduit à de justes bornes et comprenant dans sa dé-

fense ce que la France a réellement de plus précieux et ce qui attirera toujours l'ennemi. Notre delta s'étendra de Sèvres à Charenton et même à Nogent, de Nogent à St-Denis, de St-Denis à Sèvres. C'est là le terrain dont la défense nationale doit pouvoir disposer en tout temps; c'est dans la presqu'île que les troupes pourront se réunir, les recrues s'exercer, les grands magasins de tout genre s'établir ; c'est là que les légumes frais pourront se cultiver même pendant un long siège et que les bestiaux innombrables dont Paris a besoin trouveront l'air et la nourriture qui leur convient. C'est alors que l'ennemi (fut-il au nombre de 400,000 h.) obligé de se disséminer autour de Paris, s'il veut l'isoler, sur une circonférence de 70,000 mètres ou de seize lieues; pourra être battu partiellement comme le pense Vauban, et que Paris, par une défense qui sera facilement longue et opiniatre, deviendra reellement inexpugnable. L'auteur de l'ouvrage que nous annonçons a senti, comme nous, la valeur de cette presqu'ile, mais comme il finit en votant purement et simplement pour le projet du général Valazé, il est évident qu'il n'y a pas attaché l'immense importance qu'elle mérite (1).

Nous voudrions donc une seconde enceinte analogue à

<sup>(1) «</sup> On aurait pensé que le plan de ce comité étant de défendre Paris par des forts déta» chés, les forts eussent été soit de fortes têtes de pont sur tous les passages de la rivière de
» Sèvres à St-Denis, soit des cidatelles sur les points les plus importans de la rive gauche,
» afin d'empêcher le passage de la rivière, et d'éloigner entièrement l'ennemi de cette pres» qu'île, qui est la plus belle partie de la défense de Paris. Un tel dispositif de forts détachés
» n'eût eu rien d'inquiétant pour la population de Paris, puisque les forts eussent été en de» hors de toute action sur la ville, et en eussent éloigné d'autant plus le champ d'opérations
» de l'ennemi. Des forts eussent également assuré la défense du camp retranché de St-Denis
» à Vincennes, et Paris eût été enfermé ainsi dans un vaste polygone, dont le périmètre
» eût été de plus de cinquante mille mètres on treise lieues, et eût obligé l'ennemi de se
» prolonger sur les deux rives de la Seine, et sur celles de la Marne pour l'entourer.» (pages
218 de l'ouvrage).

celle proposée par Vauban, c'est-à-dire avec bon et large fossé en avant, contrescarpe revêtue, demi-lune et chemins couverts. Quant aux détails du tracé et à la nature des constructions, nous adopterions volontiers toutes les améliorations que pourraient y introduire les idées nouvelles en fortification. Il ne s'agit ici que de la direction générale. Cette seconde enceinte passerait par Charenton, Vincennes, Bagnolet, Pantin, la Villette et suivrait le canal jusqu'à St-Denis dont on ferait une place fermée de tous côtés : elle occuperait ensuite la ligne de St-Ouen, Clichy, Neuilly, Boulogne, jusqu'à la pointe de la presqu'île; delà elle ferait un retour vers Auteuil, en suivant à quelque distance, les bords de la rivière jusque vis-à-vis du point où l'on proposait d'établir le fort de Javelle: elle renfermerait Vaugirard Montrouge, Gentilly, Ivry, et viendrait se réunir à Conflans et à Charenton. Cette enceinte traverserait la rivière comme le veut Vauban.

La pointe de la presqu'île serait retranchée à l'intérieur de manière à former une troisième citadelle ou place fermée; en sorte que vers les trois angles du Delta, les troupes trouveraient un refuge assuré, et que même lorsque l'ennemi serait parvenu à forcer la première enceinte, les assiégés pourraient avec toutes chances de succès, lui livrer bataille entre les deux enceintes. Il est évident, en effet, que tout l'avantage serait de leur côté, puisque l'ennemi acculé à un escarpement de dix mètres n'aurait pour se retirer, s'il était refoulé, que deux ou trois brêches fort étroites, tandis que les Français soutenus par les feux de l'enceinte intérieure et ceux de deux places isolées pourraient, sans se compromettre, risquer toutes les manœuvres imaginables.

Nous voudrions enfin, soit par des moyens de campagne, n. 15. 2° serie. T. 5. MARS 1834.

soit par des ouvrages revêtus selon le besoin, occuper le camp retranché entre Noisy et Nogent proposé par le comité; nous joindrions Nogent à Charenton par une ligne d'ouvrages pour défendre la gorge de la presqu'île de St-Maur; et nous occuperions cette presqu'île le plus longtemps possible. Les ponts de Sèvres, de St-Cloud, de Neuilly et d'Anières scraient défendus par des têtes de pont revêtues, et si on le jugeait absolument indispensable, un ouvrage également revêtu et desendu par deux cents hommes occuperait le sommet du mont Valérien.

En donnant à nos fronts 560 mètres de longueur environ, d'un saillant à l'autre, nous en aurions 28 de Charenton au canal de l'Ourcq jusqu'à la Villette, 19 de la Villette à St-Denis, 15 pour St-Denis, 42 de St-Denis au fort de Boulogne, 10 pour le fort de Boulogne et 36 de ce fort à Charenton; en tout 150 forts.

Si nous comptons comme Vauban 500 hommes par bastion; il nous faut environ 75,000 hommes pour défendre Paris. La population virile étant de 200,000 hommes etplus, il est certain qu'on pourra toujours trouver 40,000 hommes pris parmi les jeunes gens pour garnir les remparts de la deuxième enceinte, tandis que 40,000 bourgeois plus âgés garderont la première enceinte et maintiendront la tranquillité publique. Nous pensons donc que 4c,000 hommes de bonnes troupes réglées seront plus que suffisantes avec le secours des parisiens pour rendre Paris imprenable. Ces 120,000 hommes se recruteront autant que possible parmi la population, de manière à se maintenir toujours au grand complet jusqu'à la fin du siège. Les troupes de ligne seront réparties de la manière suivante: 3000 à Vincennes, 7000 à St.-Denis, 5000 au fort de Boulogne. Les 25000 hommes

restans formeront un corps disponible pour se porter ou besoin sera. Or quels que soient les malheurs de la France, il lui restera toujours une armée de 40,000 vieux soldats, et cela suffira pour sauver le pays.

On pourrait nous objecter la dépense. Nous répondrions qu'il s'agit non seulement du salut du royaume, pour un cas qui peut-être ne se présentera pas, mais de sa sureté perpétuelle, de son influence éternelle sur les peuples voisins et par conséquent de sa grandeur et de sa prospérité: Car si Paris est imprenable, la France pourra tout oser. Nous ne croyons pas qu'on puisse acheter trop cher de tels resultats. D'ailleurs nous pensons que si on le veut fortement, il n'en coûtera rien à l'état. Et voici comment. Nous estimons en bloc la dépense de tous les ouvrages que nous venons de décrire à la somme de 100 millions. On pourrait donc les terminer en cinq ans, en y dépensant 20 millions chaque année. Aujourd'hui que la guerre est écartée par la peur mutuelle que se font les grandes puissances, et que la France a quelque relâche, profitons-en pour parer aux dangers de l'avenir. Laissons pendant cinq ans trente-cinq mille jeunes soldats dans leurs foyers; l'armée active se trouvera diminuée d'un nombre égal, mais cette époque de crise peu dangereuse passera, et l'en économisera par an 20 millions de francs qui appliqués aux fortifications dont nous venons de parler et que nous appelons de tous nos vœux, feront de Paris ce que Rome fut jadis, la capitale, ou du moins la ville la plus puissante et la plus influente de l'univers. Cela vaut bien la peine d'y penser (1).

<sup>(1)</sup> Il est d'autres moyens économiques que l'on pourrait employer avec succès. On pourrait par exemple faire construire tous les terrassemens par l'armée. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'économie se réduirait à peu de chose; il serait facile de prouver au contraire qu'elle serait très considérable, jamais en ne me fera eroire qu'un travail à 15 sols y

compris les frais d'outils, coûte aussi cher que le même travail à 30, et tous les calculs du monde ne me persuaderont pas; un ancien capitaine du génie a semblé indiquer aussi dans un de ses mémoires qu'il voulait proposer d'utiliser les revêtemens et déchârges qui soutientiennent les fortifications, en les appliquant à divers usages civils et militaires. Il serait digne de son beau talent de développer cette heureuse idée qui fournirait des ressources précieuses à une ville aussi populeuse que Paris, et qui en effet tendrait à diminuer beaucoup la dépense si elle ne l'annulait pas tout-l-fait. Une meilleure organisation de l'armée serait aussi un excellent moyen d'économie : ainsi, en conservant sous les armes au grand complet de guerre, toute la cavalerie, toute l'artillerie, tout le génie, tout le train d'équipages, tous les grenadiers et voltigears, (envison 460,000 hommes); en ajeutant à cette force, les cadres en officiers et sous-officiers nécessaires à 230,000 fasilisaqu'ou laisserait et qu'on exercerait à jours fixes dans elleurs foyers, on aurait (telle est ma conviction) une excellente et peu coûteuse armée de 400,000 hommes. Un quatrième moyen d'économie se présente : il consiste dans une manière messelle dont il me semble qu'en pourrait construire les escarpes et que je vais exposer ici.

Longtemps les escarpes ne surent qu'un simple mur de 1= 40 d'épaisseur, surmonté d'un petit perspet de 0" 50; plus tard il fallat élargir les remparts au moyen d'un terrassement que l'on appuya contre ce mur suffisamment épaissi. Mais à la moindre brêche les terres s'éboulent et facilitent la montée à l'ennemi. On inventa les revêtemens en décharge qui ont le déseut d'être très coûteux, lorsqu'ils ne sont pas de quelque utilité à la garnison. Voici une nonvelle méthode, dont l'emploi nous parait du moins sans difficulté, quant aux courtines. Supposons que les terres du rempart s'étendent depuis le fond du fossé jusqu'à la hanteur convenable du parapet, par un talus naturel à 45 degrès; élevons au pied et en dehors de ce talus un mur d'aplomb et solé d'un mêtre d'épaisseur et de dix mêtres de hauteur ; à la hauteur de deux mètres au-dessus du fond du fossé et en arrière du mur, établissons une banquette de deux mètres de largeur, desservant des créneaux sous arceaux, percés dans le mur, et à laquelle on communiquera par une poterne. Voici les résultats que l'on trouvera : 1. Le parapet sera reculé d'environ dix mètres vers la place , ce qui est sans inconvénient ; 2º le mur d'enceinte ne pourra être battu en brêche, comme celui qu'il remplace, que lorsque l'ennemi sera parvenu au bord du fossé ; 3° une brêche au mur ne fera pas ébouler les terres du parapet; 4º le fossè sera vu et défendu de tous côtés contre une surprise: 5° on pourra, à l'intérieur, appuyer des blindages inclinés pour mettre à couvert une partie des défenseurs; 6° Si l'ennemi tente l'escalade, après avoir monté dix mètres à l'extérieur, il faudra qu'il en descende huit à l'intérieur, ce qui rend son entreprise comme impossible ; 7º enfin la dépense se réduit à-peu-près au tiers. Nous appelerons plus tard l'attention des ingénieurs sur ce nouveau mode d'établir une enceinte qui nous paraît offrir des avantages marqués dans un grand nombre de cas, ( Note de l'auteur du présent article. )

# TABLE DES MATIÈRES,

# CONTENUES DANS LE TOME CINQUIÈME. — 2° SÉRIE

DU

# JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES.

JANVIER, FÉVRIER ET MARS 1834.

### NUMÉRO TREIZE.

#### APPLICATIONS.

| Observations sur les routes stratégiques de l'Ouest, par un officier supéricur. ,         | 5   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Insurrection générale                                                                     | G   |
| Insurrections partielles                                                                  | 42  |
| Chouannerie ,                                                                             | 13  |
| Conclusion                                                                                | 14  |
| Ordonnance du roi relative aux routes stratégiques                                        | 17  |
| Du classement politique et militaire des Français (suite). Chap. II. De la cause des      |     |
| révolutions, par M. Grivet, capitaine du génie                                            | 21  |
| Chap. III. De ce que veulent les Français.                                                | 29  |
| Chap. IV. Des moyens de satisfaire le vœu des Français.                                   | .34 |
| Mémoire sur l'établissement d'académies militaires en France, par M. H. de Ca-            |     |
| lais, officier.                                                                           | 38  |
| Pour les officiers                                                                        | 40  |
| Pour les sous-officiers. ,                                                                | 41  |
| Pour les soldats ,                                                                        | 41  |
| Instruction sur le passage des rivières et sur la construction des ponts militaires, par  |     |
| M. H. de C. (la planche où se trouvent les fig. 1, 2 et 3 sera jointe à un prochain num.) | 50  |
| Notions générales sur la formation et le cours des fleuves et rivières                    | 52  |
| Procedes pour mesurer, aux armées, la vitesse du courant, la profondeur et la             | 0.2 |
| largeur des rivières                                                                      | 61  |

#### TABLE DES MATIÈRES.

| belle | s lettres de Pro | 1996        | . •   |      | , ,   | ٠,  | •    |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            | 342 |
|-------|------------------|-------------|-------|------|-------|-----|------|--------|-----|----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------------|-----|
| Γ     | escription du    | fusil Rob   | ert.  |      |       |     |      | •      | •   | •  |     |     |     |      |      |      |     |     |            | 342 |
|       | escription du    |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            | 344 |
| F     | usils à silez.   |             |       |      |       |     | •    |        | . ' |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            | 346 |
|       | usils à silex se |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            | 352 |
| F     | usils à percus   | sion, .     | ٠.    |      |       |     |      |        |     |    | ٠.  |     |     |      |      |      |     |     | ·          | 352 |
| F     | usils à percus   | sion se ch  | argea | nt p | ar    | la  | cul  | 888    | e.  |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            | 353 |
| C     | onditions aux    | quelles de  | vrait | sati | sfair | e u | n fi | usil   | 56  | ch | arg | car | t p | ar l | a cı | ulas | .se | DC. | ur         |     |
|       | être propre      |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            | 356 |
| C     | aractère nouv    |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            |     |
|       | à la guerre      | -           | .=    |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      | •   |     |            | 360 |
| ¥     | usils Robert e   |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      | -    |     |     | •          | 360 |
|       | usil Robert.     |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     | ·   | ·          | 363 |
|       | usil Lefauche    |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     | Ċ   |     | •    | •    | •    | •   | ٠   | •          | 368 |
|       | omparaison d     |             |       |      |       |     |      | -      |     |    |     |     |     | •    | •    | •    | •   | •   | •          | 370 |
|       | sages des fleur  |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     | . <i>'</i> | ٠,٠ |
|       | er               |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            | 372 |
|       | raison des avai  |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            | 3,2 |
|       | principaleme     |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            | 382 |
| deres | huncibatem       | ent sous re | rabl  | OLL  | ues   | arı | rera | rig ca | ••  | •  | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •   | •   | •          | 362 |
| -     |                  |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            |     |
|       |                  |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            |     |
|       |                  |             |       |      | RUI   | L   | ВT   | IN     |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            |     |
|       |                  |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            |     |
|       |                  |             |       |      |       |     |      |        |     |    |     |     |     |      |      |      |     |     |            |     |

#### ANNONCES.

Histoire monarchique et constitutionnelle de la révolution française composée sur un plan neuveau et d'après des documens inédits, par Eugène Labaume, tom. 2. règne de Louis XIV: chez Anselin, rue Dauphine N. 36.

Bibliothèque du soldat, collection des manuels à l'usage des sous-officiers, brigadiers et hussards du 4° régiment, rédigés par ou sous la direction du colonel Fué, de Brack. — Un vol. in-18 avec planches. — Chez Anselin aue Dauphine, N. 36, et chez Martial Ardant à Limoges.

Journal des opérations de l'artillerie au siège de la cidatelle d'Anvers, rendue le 23 décembre 1832, à l'armée française sous les ordres de M. le maréchel comte Gérard. — Un vol. in-4°, à Paris de l'imprimerie royale et chez Anselin, rue Dauphine, N. 36.

Guide des familles en matière de recrutement, par Hippolyte Levesque et A. Dorat, publié avec la permission du ministre de la guerre. — Un vol. in 18 à Paris chez Anselin, rue Dauphine, N. 36,



er H

3F

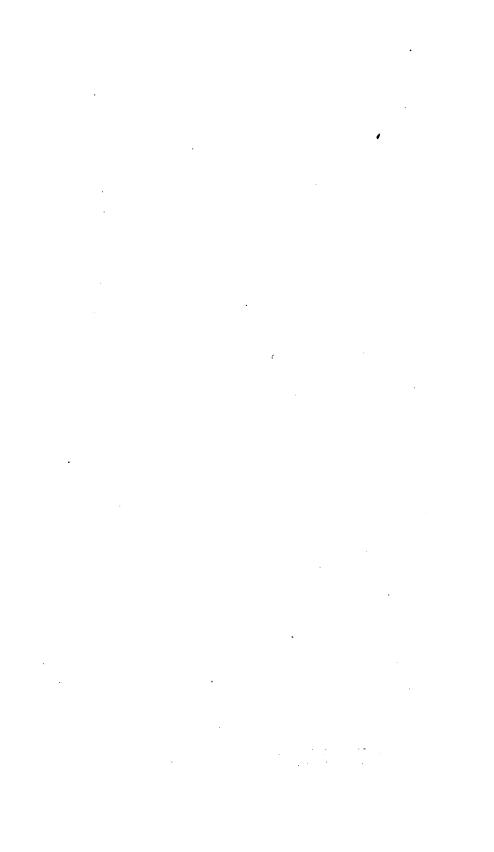

